L'H

## PRÉCIS

DE

L'HISTOIRE UNIVERSELLE.

L'H

Présen seme le ter jusqu

All tell Tyly France,

QUA

1042

 $\operatorname{Chez}\left\{\begin{matrix}\mathbf{G}_{L}\\\mathbf{L}\end{matrix}\right\}$ 

PRÉCIS

## L'HISTOIRE UNIVERSELLE,

o u

### TABLEAU HISTORIQUE

Présentant les vicissitudes des Nations, leur agrandissement, leur décadence et leurs catastrophes, depuis le temps où elles ont commencé à être connues, jusqu'au moment actuel.

PAR M. ANQUETIL, L.P.

QUATRIÈME ÉDITION, ENTIÈREMENT REYUE.

TOME VII.

1042 8289 01 08

20 AS 11

### A PARIS,

Chez { GARNERY, libraire, rue de Seine, nº 6, LE NORMANT, imprimeur - libraire, même rue, nº 8.

# PREGIS

## LHISTORM: UNIVERSITATE

7. 7

## TABLEAU WISHAUSTA

Presentant les vivisettudes de la company de

and the second

se doda se kwan nagawakili zalizi se

. 1 21 1 1

A conserver

ALLIA

ones ( P. P. P. A. L. C. Consuctation of the c

l'occi
à l'or
côtes
huit o
de ces
qu'ils
nation
La ter
d'exce
culiers
grosser
damor
Indes,

Ceylan

Tor

# PRÉCIS DE L'HISTOIRE

~~~~~

#### MALABAR.

UNIVERSELLE.

On donne ce nom à tout le pays à l'occident du cap Comorin, et un peu à l'orient, sur cent cinquante lieues de côtes, et trente environ, quelquefois huit ou dix dans les terres; mais la langue de ces peuples s'étend plus loin, preuve qu'ils habitoient dans l'intérieur comme nation puissante. L'air y est très-sain. La terre, un peu sabionneuse, donne d'excellens fruits qui lui sont particuliers. Le jakka, d'une prodigieuse grosseur, la mangle, le poivre, le cardamone, assaisonnement recherché aux Indes, la canelle, inférieure à celle de Ceylan, le bois de sandal, la casse, la Tom. 7.

noix vomique, du fer, de l'acier, de beaux bois de charpente et de marine, . beaucoup d'oiseaux, des singes, des bêtes fauves, des petits serpens trèsdangereux, et de gros qui avaleroient un homme; mais on les voit de loin, et on les évite facilement, parce qu'ils se remuent avec peine. Il n'y a point de villages. Toutes les maisons de la campagne sont séparées, et ressemblent, du haut d'une montagne, à des taupinières éparses. Il y a des villes fortes. Les Hollandais y sont très-puissans. Il y reste des Portugais aussi méprisables que les Canarins. On y va presque nud, hommes et femmes. Les mariages y sont précoces.

Les rois, de père en fils, portent le nom de Samorin. Autrefois, il ne lui étoit pas permis de régner au-delà de douze ans. A ce terme, il étoit obligé de se couper lui-même la gorge sur un échafaud. A cette coutume en a succédé une autre non moins bizarre, quoi-qu'un peu moins cruelle. A la même époque de douze ans, on fait une grande fête qui dure plusieurs jours. Le dernier, quatre des assistans quels qu'ils soient, peuvent aspirer à la couronne par une action désespérée. Ils doivent se faire jour à travers trente ou quarante mille

gar le COL un pri fan San qu'e des se s diffe lont des . de 1 par son puiss petit parti

et fair dit-or unique cap C lieue impét comm seaux éprou

se laiss

viven

L

des trèsoient loin, qu'ils nt de camıt, du nières . Les sables nud, y sont ent le ne lui elà de obligé

, de

rine,

ur un
a sucquoimême
grande
e derqu'ils
ne par
e faire
mille

gardes, dont le Samorin est environné, et le tuer dans sa tente. Celui qui porte le coup mortel est roi. Un voyageur a vu un de ces aspirans penétrer jusqu'au prince, et lui porter un coup, mais le fanatique ambitieux fut massacré. Le Samorin ne reçoit sa femme qu'après qu'elle a habité trois nuits avec le chef des prêtres des idoles. Plusieurs Naires se soumettent à cet usage; mais, à la différence de leur roi, ils le font volontairement. On trouve dans ce pays des Juis qui se prétendent descendans de la tribu de Manassès, transportéc par Nabuchodonosor à l'extrémité de son vaste empire. Ils devinrent assez puissans pour acheter, disent-ils, le petit royaume de Cranganor, faisant partie des états du Samorin, où ils vivent actuellement en sujets.

L'eau de ce pays est très-mal saine, et fait ensier les jambes. On y trouve, dit-on, un port de vase ou de boue unique dans le monde. C'est près du cap Comorin une plage d'environ une lieue d'étendue, où le flot arrive avec impétuosité de la haute mer, se perd comme dans un crible, et laisse les vaisseaux sur un lit mollet, sans qu'ils éprouvent la moindre agitation. On peut se laisser ramener par un autre slot. A

l'extrémité du camp, qui n'a pas plus de trois lieues d'étendue, on voit deux saisons réunies. Dans cette langue de terre se prolonge un dos de montagnes qui sépare l'hiver de l'été, en opposant une barrière au vent froid qui souffle alternativement avec le vent chaud; mais ce seroit être trop crédule, que d'ajouter foi à ce que disent des voyageurs, «que « dans un même jardin de cinq cents « pas en carré, les arbres sont chargés « de fruits et de fleurs d'un côté, pen-« dant que de l'autre ils sont dépouillés « de toutes leurs feuilles ».

Les Malabares sont noirs, mais pas aussi laids que les Africains. Ils ont la taille belle, aiment mieux les petites femmes que les grandes. Ils sont traîtres. et cependant ils ont en horreur le poison. La patience est leur vertu; mais il ne faut pas la mettre à de trop fortes épreuves. Cependant ils ne se vengent que par les voies d'honneur. Ils sont partagés en tribus, celles des princes, le clergé, les naires, les marchands et les ouvriers. La couronne est héréditaire, mais non pas dans la ligne directe. Elle passe au plus ancien des princes; de sorte qu'il est rare de voir un jeune souverain. Il crée, en montant sur le trône, un premier ministre, sur lequel

il se sans seul pagr port des

des tem qui e le go ordr y a c renfe gran · les a comp fait e ils n' qu'ils leur survi deroi nière rable comn interd bâtir toffes. chaur

rent d

us de x saiterre s qui t une alterais ce outer «que cents

argés

pen-

uillés

is pas ont la etites îtres, e poinais il fortes ngent sont nces,

ids et itaire, . Elle es; de jeune sur le equel

il se décharge de tout le gouvernement sans réserve. On sait qu'il y a un roi, seulement par la pompe qui l'accompagne quandil sort. Même faste, à proportion, orne la marche des princes et

des princesses.

Les prêtres sont très-puissans : ils ont des chess qui sont souverains pour le temporel comme pour le spirituel, et qui exercent une certaine influence dans le gouvernement. Les prêtres du second ordre ne se mêlent que de la religion. Il y a des biens affectés à cette tribu. Elle renferme aussi les magiciens qui sont en grande vénération. Les naires portent les armes et ne sont pas riches. On peut compter sur leur fidélité, quand on . fait escorter par eux en voyage; jamais ils n'abandonnent ni ne trahissent ceux qu'ils accompagnent. Si quelqu'un, sous leur protection, vient à périr, ils ne lui survivent pas, autrement on les regarderoit comme des lâches. Dans la dernière tribu se trouve une caste misérable, nommée les Poulias. Tout commerce avec les autres tribus leur est interdit. Il ne leur est permis ni de bâtir des maisons, ni de se vêur d'étoffes. Ils se couvrent de feuilles ou de chaume serré avec une corde, et demeurent dans des trous en terre, ou sur des

arbres, encore faut-il que ce soit loin des habitations, et même des champs cultivés. Quand ils voient quelqu'un approcher, ils poussent des cris à-peuprès comme les animaux, afin qu'on se détourne, ou ils s'enfuient de peur d'être tués par ceux qu'ils exposeroient à respirer le même air qu'eux. Ils sont légers à la course et très-bons chasseurs. En effet, ils n'ont pas d'autre ressource. On ne dit pas la cause qui a fait dévouer dans le principe une classe entière d'hommes à une pareille humiliation.

Dans le Malabar, indépendamment de la religion commune aux Indes, dont on parlera, chacun se crée des divinités, un arbre, un chien, un serpent. C'est peut-être une suite du dogme de la métempsicose, qu'ils adoptent généralement. Ils croient cependant un seul dien suprême. Leurs temples, ou pagodes, sont obscurs et noircis par la fumée habituelle des lampes. La distinction entre les castes est rigoureuse. Il y a peine afflictive pour la caste supérieure qui se mésallie, comme pour la caste inférieure qui aspire trop haut. Nulle part la folie des distinctions orgueilleuses n'est portée à une pareille extravagance. La tribu supérieure non-seulement ne mangeroit ni ne boiroit avec celle au-dessous, mais mei par puit à la nud tout en don peu Aus trib pour

Tan poir pabl qui La s par mie gran ne 1 celu bâto teur sort satis freig un I seau On

loin

amps

u'un

peu-

on se

peur

oient

eurs.

urce. 'ouer

tière

tion.

ment

dont

ités,

C'est

mé-

rale-

dien

des,

ha-

ntre : eine :

ni se

eur**e** folie

porribu

eroit

mais -

même ne mange pas des mets préparés parelle, et ne boit pas de l'eau des mêmes puits. Les deux sexes sont nuds de la tête à la ceinture. Les femmes parent cette nudité de joyaux qu'elles portent partout, et agrandissent leurs oreilles, pour en employer davantage. Elles se dédommagent ici de l'autre poligamie, et peuvent prendre jusqu'à douze maris. Aussi les enfans se rangent - ils dans la tribu de la mère, parce qu'elles ne pourroient souvent connoître le père. Tant de maris les dispensent de se brûler.

Le moindre vol coûte la vie. Il n'y a point de prisons. On enchaîne le coupable, et il reste là jusqu'au jugement qui ne se fait pas long-temps attendre. La sentence à mort ne se prononce que par le roi : elle est sans appel. Le premier qui se rencontre, même les plus grands seigneurs, l'exécutent. Celui qui ne peut être payé, a recours au juge: celui-ci envoie un officier avec un petit bâton ; il fait un cercle autour du débiteur, et lui défend au nom du roi d'en sortir, jusqu'à ce que le créancier soit satisfait. Il y auroit peine de mort s'il enfreignoit cette défense. Ils écrivent avec un poinçon sur de larges feuilles de roseaux qui croissent dans leurs marais. On les enfile pour les faire sécher à la

fumée, on les serre, et elles conservent long-temps les caractères qu'on y trace. La langue malabare se parle dans tout l'intérieur de la presqu'île, et jusqu'aux îles Maldives. Les Malabares sont bien armés, et s'exercent à l'escrime. Les jugemens par le duel et par le feu sont communs. S'ils ne volent pas sur terre. ils sont grands pirates, s'en font gloire, et traitent fort mal leurs prisonniers. L'esclavage est très-dur chez eux. Leurs grands temples sont accompagnés d'hospices, où l'on reçoit et nourrit des pauvres. Des biens, nommés sacrés, sont affectés à ces temples. Il est défendu, sous peine de mort, d'y répandre du sang, fût - ce à la dernière extrémité et pour sa défense. La loi est si rigourque, que si le coupable se sauve, on lui substitue son plus proche parent. Les autels de leurs pagodes ne sont jamais ensanglantés; on y offre des fruits, des étoffes, et toutes choses inanimées. Leurs idoles sont en grand nombre et très-bizarres; on auroit quelquefois peine à deviner ce qu'elles représentent, excepté le soleil et la lune. Leurs fêtes sont pompeuses : elles consistent en processions, précédées de jeûnes, auxquels les prêtres seuls s'astreignent. Les Malabares approchent de leurs rois avec la même vénération qu'ils

ont p tellem n'oser

que l  $\mathbf{U}\mathbf{n}$ depui cap C usage parce à quel il serd de la yeux c royau courir des pe les cô voit u ainsi roisse pour Roma par-te de di digie au di titre dieux

lonie

missi

a da

ont pour leurs dieux. Ils respectent tellement la vieillesse, qu'un homme n'oseroit s'asseoir devant un plus âgé

que lui.

Un voyageur qui auroit suivi la côte depuis le golphe de Cambaie, jusqu'au cap Comorin, ne servit point étonné des usages qu'il trouveroit dans le Malabar, parce que ce sont par-tout les mêmes, à quelques nuances près; par cette raison il seroit inutile, pour donner une idée de la presqu'île, de mettre sous les yeux du lecteur ce qui se passe dans les royaumes et provinces qui restent à parcourir. Le Maduré a un roi. On trouve des perles dans les mers qui baignent les côtes de ce pays. Dans le Marava se voit un pont singulier, si on peut appeler ainsi une continuité de roches qui paroissent taillées dans un très-long espace, pour joindre à la terre ferme l'île de Romanancor. On les enjambe presque par-tout. Il y en a qui ont dix-huit pieds de diamètre. Comme les ouvrages prodigieux sont en quelques pays attribués au diable, les Indiens disent à plus juste titre, que celui-ci a été construit par les dieux. Dans le Tranquebar, est une colonie danoise, où résident de savans missionnaires très - zélés. Le Carnate dans son territoire Pondichéri et

5

race.
tout
'aux
bien
Les
sont

rre

iers.
eurs
hos
pausont
idu,
e du
té et

use, ubsutels sanffes,

loles res; er ce eil et

elles s de 'as-

t de u'ils

Madras: ces deux rivales qui ont trop souvent donné le spectacle de guerres opiniatres et ruineuses qui vengent les Indiens des usurpations européennes. La province d'Ikkeri, le royaume de Maïssour, la province d'Orixa présentent des sites agréables, n'ont point de gouvernement stable, et appartiennent souvent au premier occupant. Les Marates s'y sont quelquefois arrêtés. Dans le Maïssour, sont les Malléams, peuple doux, plus tributaires que sujets, partagés en villages qui ont chacun un juge. Leurs fêtes sont gaies, leurs filles y jouent de la flûte, du flageolet et du tambour de basque. Les Malléams n'ont qu'une femme à-la-fois, et un grand respect pour les sépulchres de leurs ancêtres. Ils se font chrétiens si l'on yeut. Depuis une vingtaine d'années la face de ce pays est bien changée, ainsi que celle de tout l'Indostan.

#### RELIGION INDIENNE.

Religion indienne.

Si les Indiens n'occupoient pas une contrée si intéressante sur le globe, nous nous garderions de conserver la mémoire des absurdités ridicules qui sont le for hono d'ima rêves donc l'univ préca qu'or gens

de l'a

dans

La

regar
Le pr
de la
et du
le tro
du ri
perdi
sans,
existe
Ces
peup

Le excell terre l'eau a ceuf qui

où se

11

le fondement de leur religion, et déshonorent l'esprit humain. Mais ces écarts d'imagination sont les dogmes, sont les rêves d'une grande nation; ils doivent donc trouver place dans les annales de l'univers. Nous prendrons seulement la précaution de les présenter de manière qu'on puisse démêler ce qu'adoptent les gens qui réfléchissent, d'avec l'opinion de l'aveugle vulgaire.

La doctrine indienne est contenue dans quatre livres venus du ciel, et regardés conséquemment comme sacrés. Le premier traite de l'origine des choses, de la nature de Dieu, de l'âme, du bien et du mal; le second, des souverains; le troisième, de la morale; le quatrième, du rit : celui - ci est malheureusement perdu. Les brames qui sont très-puissans, disent que si ce quatrième livre existoit, ils le seroient bien davantage. Ces livres ne sont point connus du peuple, et ne se lisent pas publiquement; mais il y en a d'autres répandus, où se trouve la théologie populaire, qui est le polithéisme.

Le grand dieu voulant manifester son excellence, créa quatre élémens: la terre, l'air, le feu et l'eau. Il souffla sur l'eau avec un grand roseau. Il en sortit un œuf qu'il plaça au milieu du firmament,

IE.

t trop

nerre**s** ent les

ennes.

ne de

entent gou-

t souarates

ns le

euple , par-

juge.

lles y

n'ont

grand

rs an-

veut.

ace de e celle

nous , nous méi sont et qu'il appela le bas monde. Il y créa un soleil, une lune, des étoiles, toutes sortes d'animaux, un homme et une femme qui produisirent quatre fils, avec chacun des caractères analogues aux quatre élémens. Braman, d'une constitution terrestre, et par-conséquent mélancolique, fut choisi pour donner des lois et des préceptes aux hommes, à quoi son caractère grave et sérieux le rendoit propre. Cutteri, d'un tempérament de feu, avoit l'ame martiale. Il eut le gouvernement du royaume, et dans ses mains une épée, qui est le symbole de la victoire et de l'empire. Shudderi, flegmatique, doux et traitable, tenant de l'eau, fut destiné au commerce. On lui donne des poids et des balances. Wise, vif comme l'air, recut le talent d'inventer. Il porte un panier plein d'outils. Dieu leur créa à chacun une femme, qu'il mit aux quatre coins du monde. Ils allèrent les chercher, et peuplèrent ainsi les quatre parties. Leurs descendans se corrompirent, et attirèrent sur eux le courroux céleste, qui éclata par des tempêtes et un déluge universel. Les corps furent détruits, et les ames se retirèrent dans le sein du Tout-puissant.

Pour ne point perdre le fruit de sa

créati race H parfai sur u Brem second créate de mê assigna maw, nay; c celle d gneur physiq ce qui peine o deux j différe qui pe midi. tance, Rudddies et homm corrup pussen cendit sein d

partire

il don

créa outes une fils, gues l'une uent nner ies, à ux le mpéle. Il e, et sym-Shudable, comet des recut anier acun coins er, et Leurs ttirè-, qui éluge s, et n du

de sa

création, il résolut de renouveler la race humaine par trois personnes plus parfaites que les premières. Il descendit sur une montagne, et dit : Lève-toi, Bremaw, la première des créatures du second age. Bremaw parut et adora son créateur. Vystenay et Rudderi sortirent de même du sein de la terre. Dieu leur assigna à chacun leur fonction. A Bremaw, la puissance de créer, à Vistenay, celle de conserver, et à Rudderi, celle de détruire. Ce dernier est le seigneur de la mort et de tous les maux physiques. Dans sa main se trouve tout ce qui peut être considéré comme la peine du péché. Bremaw mit au monde deux jumeaux déjà grands et de sexe différent. Ils produisirent trois couples qui peuplèrent l'occident, le nord et le midi. Vistenay pourvut à leur subsistance, ainsi qu'à leur conservation, et Rudderi répandit les fléaux, les maladies et la mort, à proportion que les hommes s'attiroient ces maux par leur corruption et leurs vices; mais afin qu'ils pussent les éviter, le Tout-puissant descendit encore sur la montagne, et du sein d'une nuée obscure, de laquelle partirent quelques rayons de sa gloire, il donna à Bremaw un livre de préceptes, et le chargea de les enseigner aux hommes.

Ce livre est divisé en trois parties. La première contient la loi morale et l'explication de chaque précepte La seconde, la loi cérémonielle. Dans la troisième, le genre humain, est divisé en tribus, et on y voit les règles prescrites à chacune. Huit commandemens constituent la loi morale. 1°. Défense de tuer aucune créature vivante, parce qu'elle a une ame aussi bien que l'homme. 2°. De regarder ce qui est mauvais, d'y prêter l'oreille et de dire du mal, de manger de la chair et de toucher les choses souillées. 5°. Prescrit le temps et la manière d'adorer 4°. On ne doit pas mentir dans le dessein de tromper les autres en fait de commerce, de marchés et de contrats. La 5°, ordonne la bienfaisance envers tout le monde, sur-tout envers les pauvres. Par la 6° est interdite toute oppression directe et indirecte. La 7.º règle les fêtes, ordonne de s'y réjouir sans excès, et de s'y préparer par la veille, le jeûne et les prières. Enfin, la 8°. défend tonte espèce de vol, de s'approprier ce qui a été confié dans l'exercice dequelque office, ordonne de se contenter de son salaire, parce qu'on n'a a autru

Su consi tratio sont quer aux n comm La tr pleine

tribus Ma les loi genre fois, V ister Dieu teur, eaux c fut bo périt, qui fu Alors teur, o Ils on de Die conser fin de catastr

Il y e

eigner

ies. La et l'ex-La sela troivisé en escrites s consde tuer qu'elle omme. is, d'y al, de her les emps et loit pas per les

per les narchés l bienur-tout intert indinne de réparer es. Envol, de é dans nne de qu'on. n'a aucun droit sur ce qui appartient à autrui.

Suivent les lois cérémonielles, qui consistent en ablutions, onctions, prostrations, dont le temps et la manière sont marqués. Il y a des saints à invoquer selon les besoins: les uns président aux mariages, d'autres aux voyages, au commerce, aux maladies, aux combats. La troisième partie du livre sacré est pleine de détails sur la distinction des tribus.

Malgré la sagesse des préceptes et les lois prescrites pour les observer, le genre humain se corrompit encore trois fois, et trois fois malgré les soins de Vistenay, le conservateur, et ses prières; Dieu ordonna à Ruddery, le destructeur, de lâcher les vents, d'appeler les eaux du fond des abîmes, et le monde fut bouleversé. Toute la race humaine périt, excepté un juste, nommé Koli, qui sut conservé, et qui la renouvela. Alors la mission de Bremaw, l'instructeur, de Ruddery, le destructeur, a fini. Ils ont été enlevés au ciel dans le sein de Dieu. Il n'est resté que Vistenay, le conservateur, qui sera aussi enlevé à la fin de cet âge, et dans cette dernière catastrophe, le monde finira par le feu. Il y eut dans la division des castes,

entre les descendans de Koli, un changement remarquable. Dieu fit détruire les Cutteris, ou guerriers, comme étant trop méchans, et les remplaça par les Rajahs ou Rajeputes, qu'il tira de l'ordre des Bramins. Telle est la théologie primitive des Indiens, qui se conserve peut-être entre les gens instruits, mais qui dans le peuple a dégénéré en

polithéisme.

La vérité est une, mais en fait d'erreur, il est difficile de s'arrêter. Aussi du moment que les Indiens ont reconnu plus d'un dieu, ils ont donné dans toute sorte d'absurdités sur la génération, la puissance, le caractère, les inclinations, les intimités et les combats de ces dieux. Les trois premiers sont : Brama, Vistnou et Ruddiren ou Ishuren. Leurs femmes, leurs enfans, leurs favoris, dieux cependant, quoiqu'ils soient inférieurs aux précédens, forment la seconde classe. La troisième est composée des Sentas, espèce d'anges chargés du soin de l'univers. La quatrième, des Ashurens, Géants, ou Démons très-malfaisans, qui participent aussi à la divinité. Débrouiller la génération de ces Dieux, seroit un ouvrage dont les Indiens, même les plus habiles, sont incapables. Sur la création isolée

de ces par l'ai tible of qualités que le selon so Nous no aits rel ans pr es épur ur des e quer, q n remo partent m'ils no ui sera

L'eau lotter si orme dieu lui univers l'est Vis locure, la contra erve. Js. es contras, et le

ent. Ain

coupa

chanruire
étant
ar les
ra de
théoe conruits,
éré en

d'er-Aussi nt redonné la gére, les ombats sont : Jshu-, leurs iqu'ils , forisième

l'anges
a quapu Décipent
généuvrage
abiles,
isolée

de ces dieux, ou la génération de l'un par l'autre, sur leur puissance irrésislible ou bornée, et sur leurs autres qualités, chaque caste a son opinion, que le chef fait plus ou moins valoir selon son obstination ou ses intérêts. Nous nous contenterons des principaux faits relatifs à ces divinités bizarres, ans prendre beaucoup de peine à es épurer; qu'importe qu'on se trompe ur des erreurs? Il est seulement à remarquer, que les plus zélés polithéistes, n remontant à l'origine des choses, partent toujours d'un principe unique, m'ils ne savent comment définir, et ui sera toujours le mystère de l'esprit umain.

L'eau existoit seule avec Dieu. Il fit lotter sur elle une feuille d'arbre en orme d'enfant, d'où sortit Brama. Dieu lui donna la puissance de créer univers. Non, prétendent d'autres, 'est Vistnou, dont l'origine est trèsbocure, qui a eu le pouvoir de créer. On accorde les deux partis, en disant ue Brama crée, et que Vistnou conerve. Ishuren, placé entre eux deux, es concilie quand ils ne s'accordent as, et les punit même quand ils résisent. Ainsi, dans une de ces occasions, coupa une tête à Brama, qui en a

cependant encore quatre. Brama loge ont un n dans le plus haut des huit mondes, le vagant, plus proche du séjour de Dieu. Il a eu nux Ind deux femmes, qui lui ont donné une transfor multitude d'enfans. De ce nombre est Védam Kassiopa, le père des bons et des mauvais anges. Quant à son fils Sagatra, et y aller qui n'avoit pas moins de cinq cents sième, e têtes et de mille mains, il est né du morme sang qui coula quand Jhuren coupa une feui une tête à son père.

Vistnou, que le soin du monde au Infernale roit trop occupé, a créé d s adminis-la terre; trateurs. C'est à lui que le vre sacré, froite, il nommé Védam, qui con tent toutes d'un pources belles choses, a été aporté dans lise de sune coquille. Il a eu des nilliers de favale en femmes. Ses deux sidèles, qui ne le mines; voi quittent jamais, sont Lesku , déesse quatriem de la fortune, qu'on croit la l'énus indienne, trouvée dans une grosse rose, sur une mer de lait. L'autre le goda, la mère des dieux, La première gratte perpétuellement la tête de son cher époux; la seconde lui frotte les pieds, qu'elle tient dans son giron. De tant de femmes, il n'a en que trois 6ls. En de femmes, il n'a eu que trois fils. En cour bâtir core un d'eux naquit-il du sang qui sortit d'une blessure qu'il se fit au doigt t devient Vistnou est célèbre par ses dix mé.

tamorphoses ou incarnations. Toutes ainsi la

portée su

a loge ont un motif ou un but inutile ou extrades, le vagant, qui ne paroît cependant pas tel Il a eu aux Indiens. La première fois, il se né une transforma en poisson pour retirer le bre est en tortue, pour s'enfoncer sous terre, gatra, et y aller chercher l'ambroisie. La troiq cents sième, en cochon, pour suivre un géant né du morme qui avoit roulé la terre comme coupa une feuille de papier, et l'avoit emportée sur ses épaules dans les régions nde au Infernales. Vistnou l'attrape, reprend dminis- a terre; mais ne pouvant la remettre e sacré, droite, il s'adresse à un petit saint haut toutes d'un pouce qui la replace. La mer s'arté dans rise de se mocquer de ce pygmée, il liers de avale entière, et la rend par les na-ine le ines; voilà pourquoi elle est salée. La , déesse quatrième métamorphose de Vistnou énus in st en monstre moitié homme, moitié se rose, ion, pour punir un géant usurpateur le toute la terre. La cinquième, en prame mendiant, pour attraper un dieu ubalterne, nommé Malavie, qui avoit ussi usurpé le monde. Vistnou lui denande seulement trois pieds de terrein our bâtir une bâte. Malavie l'accent fils. En Jour bâtir une hûte. Malavie l'accorde. ang qui tistnou appuie son pied sur ce terrain, to devient un si grand géant, que de dix mé. antre pied il couvre le reste de la terre, to ainsi la soustrait à la domination de

Malavie. Il le console cependant en le

faisant portier du paradis.

La sixième fois , Vistnou se transforme en un bel enfant et coupe la tête à sa mère. Le père est tué par son beau-frère, puissant Cutteri, auquel il avoit refusé la vache blanche d'abondance. Pour le venger, Vistnou extermine toute la race des Cutteris. Le père et la mère de Vistnou ressuscitent, et ont un fils nommé Ram, qui est la tige des Rajahs. La septième fois, sous la figure de ce Ram, Vistnou tue un géant de l'Asie qui avoit dix têtes et vingt bras, pour- Lima, suit jusques dans l'île de Ceylan les ra- forme h visseurs de sa sœur, et y passe sur un mourir, pont de pierres volantes. La huitième Enfin, l fois, Vistnou prend la figure de Kisna, incarnativéritable espiègle qui ment effronté-Vistnou ment et vole les vases des laitières pour laîlé. Ce les embarrasser; mais après ce temps dans le c de jeunesse, il devient un Dieu impor- ment ma tant; guérit les malades, ressuscite les cheval la morts; change les cabanes en palais, pendu, f détrône les tyrans, rétablit les rois force, qu dépossédés, punit les oppresseurs, son soutenir lage les opprimés. Des pasteurs qui tortue se l'avoient établi leur roi, se multiplient le dos, s jusqu'à cent soixante millions. Ils de la terre. viennent méchans. Kiana les met aux âge, et le prises les uns contre les autres. Ils se

détruise femmes tenir co seroit d elle ne racles d Vistnov reste su: est toute prier sai aura air trente ai est le di at en le

transla tête ar son iquel il l'abonexter-Le père ent, et st la tige sous la

s. Ils se

détruisent. Kisna conserve seize mille femmes, et les mène au ciel pour lui tenir compagnie. Quand toute la terre seroit de papier, disent les Indiens, elle ne suffiroit pas pour écrire les miracles de Kisna. La neuvième fois, Vistnou a pris la figure de Bodha. Il reste sur la terre sous cette forme, qui est toute humaine. Il ne s'occupe qu'à prier sans faire de miracles. Quand il aura ainsi passé trente-quatre mille trente ans , il disparoîtra. Ce Bodha est le dieu Fo, que plus de la moitié un géant de l'Asie adore. Il fait sa résidence à , pour- Lima, dans le grand Tibet, sous une les ra- forme humaine, et est censé ne pas sur un mourir, parce qu'on le renouvelle. uitième Enfin, la dixième métamorphose ou Kisna, incarnation, n'est pas encore arrivée. Fironté-Vistnou paroîtra sur un cheval blanc es pour aîlé. Ce pégase indien se tient debout e temps dans le ciel sur trois jambes. Au moimport ment marqué par le Tout-Puissant, le scite les cheval laissera tomber son pied suspalais, pendu, frappera la terre avec une telle les rois force, que le serpent Signana ne pourra rs, sou soutenir le monde, et se retirera. La urs qui tortue se voyant toute la charge sur ltiplient le dos, se jetera dans la mer, et noiera Ils de la terre. Ainsi se terminera le dernier met aux âge, et le premier recommencera,

Jshuren est aussi étonnant que Vits. nou. Il a comme lui des métamorphoses, et des aventures bizarres, qui n'amuseroient pas après celles dont on vient de faire le récit, parce qu'à quelques circonstances près, elles rentrent l'une dans l'autre. Ce sont des voyages dans les airs, des défaites de géants, des têtes à six faces, d'autres à trois yeux, qui consument tout ce qu'ils regardent. Il s'est fait mendiant pendant vingt quatre ans, et est patron des Joghis ou Fakirs errans. Il envoie sa fille à un l'estin, et la pare avec des serpens dont il a coutume de s'entourer, avec son parasol de queues de paons, une chaîne d'os humains, par-dessus une peau de tigre, et un cuir d'éléphant. Il trouve mauvais que les convives, au nombre desquels étoient Brama et Vistnou, rient de cet acoutrement. Il veut les punir de l'affront fait à sa fille, mais ils s'enfuient, lui abandonnant le soleil et la lune. Il arrache une dent au premier, et bat si bien la lune, que les meurtrissures paroissent encore.

Jshuren est le priape des Indes, le Dieu de l'impudicité. Il joignoit à cette qualité, celles de fainéant et de glouton qui ne déparent pas la première.

On ne conçoit pas comment des

homm parer cules, les jou haute tholog souver conno

ma, V
leurs e
enfans
L'imag
les ont
avec les

Ave

Les prière de l'arg mières de l'arg mières des prê leurs magui se d

les disci

quel ils s

ue Vits. rphoses, n'amuseon vient quelques r**ent l'u**nei ges dans ints, des is yeux, egardent. at vingt oghis ou ille à un ens dont avec son ne chaîne peau de Il trouve nombre Vistnou, veut les

que les ndes, le t à cette glouton e.

le, mas

t le soleil

au pre-

nent des

hommes sensés n'ont pas rougi de comparer ces fables aussi infâmes que ridicules, aux vérités les plus sacrées. Tous les jours cependant on entend vanter la haute antiquité des Indiens, leur Mythologie, leurs dogmes religieux. Ainsi souvent on préconise ce que l'on ne connoît pas.

Avec ces trois premiers Dieux, Brama, Vitsnou et Jshuren, on reconnoît leurs enfans pour les seconds, et les ensans de ceux-ci pour les troisièmes. L'imagination et l'intérêt des prêtres, les ont multipliés à l'infini et toujours

avec les mêmes absurdités.

Les pagodes ont trois parties; la première ouverte à tout le monde, la se-culte, conde pleine d'idoles affreuses, la troi-nistres. sième le sanctuaire du dieu. Les prêtres seuls entrent dans les deux dernières. On y offre du riz, des fruits, de l'or, de l'argent, des bois précieux. Les lumières et l'encens y sont en usage. Les femmes n'y arrivent jamais les dernières. Il y en a peu qui ne soient attachées à des prêtres qui vont les instruire dans leurs maisons. Elles font foule dans les pélérinages et autour de ces pénitens qui se dévouent à des tourmens cruels, les disciplines, les fers, le feu sur lequel ils se suspendent. Les cendres con-

sacrées par les prières, sur-tout celles de bouse de vache, sont les principaux ingrédiens de leurs purifications. Ils s'en marquent le visage, s'en oignent le corps, s'en servent dans leurs exorcismes, dans lesquels ils emploient le bâton pour chasser les démons. Ils n'ont pas une uniformité d'opinions bien marquée sur la nature des ames. Le plus grand nombre pense qu'elles sont éternelles et immortelles, et qu'elles font partie de la divinité. En conséquence ils en mettent par-tout, même dans les plantes. Ils croient à la métempsycose, aux châtimens et aux récompenses après la mort, et à une espèce de purgatoire

Les Bramins sont les principaus prêtres nés tels. Leur devoir en général est de faire les prières et d'instruire. Il y en a de fort habiles. Une de leur lois est une défense, sous peine de sacrilége et de la vie, de communique leurs dogmes à ceux qui ne sont par de leur religion. Aussi excèpté ce qui est extérieur, on n'est jamais sûr s'ils disent la vérité, et s'ils n'en imposent point exprès aux curieux qu'ils ne veulent pas tout-à-fait refuser. Il y a des prêtres isolés. D'autres vivent en commun: il y a des espèces de prélats fort riches, des inférieurs même aisés,

d'au
vrete
men
leur
vould
renci
dons
biais
ceinti
et au
per la
sure,
sur la
de ma
priété

tique.

L'In tant en fesse la trithéïs destiné à gouve sines de pour pron l'a d'mille ar l'ê d'une r

Ton

it celles acipaux ns. Ils oignent rs exoroient le lls n'ont ien mar Le plus ht éterlles font équence dans les psycose, ıses après rgatoire. rincipaus n général instruire. de leurs ne de sanunique sont pas té ce qui s sûr s'ik mposent u'ils ne r. Il y a ivent e

le prélats

me aisés

Tom. 7.

d'autres qui font profession de la pauvreté la plus stricte, qui non-seulement mendient, mais même attendent qu'on leur porte. Ce seroit une étude que de vouloir connoître les signes qui différencient les sectes et les ordres; cordons, écharpes, bandelettes mises de biais, en travers, perpendiculaires, ceintures, morceaux de toile sur la tête et autour du corps; la manière de couper la barbe et les cheveux, la chaussure, des traces coloriées ou empreintes sur la chair nue; enfin une multitude de marques qui ont chacune leur propriété particulière, et une origine mystique.

L'Inde, cette grande partie du monde, tant en-deçà qu'au-delà du Gange, professe la religion des Brames qui est le trithéïsme, ou le culte des trois dieux destinés par l'Etre-Suprême à créer et à gouverner l'univers. Les nations voisines de ces Indiens, ont au contraire, pour premier objet de leur culte comme on l'a déjà dit, un homme qui, environ mille ans avant l'ère obrétienne, publia sa fausse religion. Pendant que la théologie des Bramins proposoit trois dieux pour objet d'adoration, Fó prétendit être l'être souverain qui étoit revêtu d'une nature humaine. Les divinités

Religion de Fô.

indiennes étoient invisibles à leurs adorateurs; lui, il prétendit exister corporellement parmi ses sectateurs, et recevoir leurs hommages en personne. Cependant, asin qu'on ne pût le convaincre d'imposture, si, après l'avoir vu vieillir, il se remontroit jeune et frais, il debita qu'il monteroit de temps en temps au ciel, et qu'il en redescendroit sous de nouveaux traits. Ce miracle s'opère au Tibet, où est le séjour de Fô et le siége de sa religion, qui règne dans la grande Tartarie, depuis l'Occident jusqu'à l'Orient, à la Chine, au Japon, et est six sois plus étendue que celle des Bramins. C'est elle que nous allons voir dominer dans la presqu'île orientale au-delà du Gange, où nous entrons. Il s'y trouvera comme dans l'occidentale, et pour les mêmes raisons, une disette d'événemens, des vides à cet égard que nous remplirons par des détails de mœurs qui ont aussi eu leurs vicissitudes et en ont causé.

### PRESQU'ISLE ORIENTALE.

La partie orientale de l'Inde au-delà du Gange, est contenue entre le Tiber,

les p chin jusq la pr fruit gues préci les ro habit faits. de la une s plus k Ils vo lygam à cano Pégu 4 d'ancie cellen encore y sont

Ce ro le plus l Anglais côtes qu

d'Arra

s adoorporeceonne. e conoir vu frais, ips en endroit cle s'ode Fo règne l'Occine, au ue que e nous esqu'île

ù nous

ie dans

raisons,

vides à

par des eu leurs

TALE.

au-dela

e Tibet,

PRESQU'ILE ORIENTALE. 27 les golfes de Tonquin, de la Cochinchine et de Siam, la mer des Indes, jusqu'au détroit de Malaca, le golfe et la province de Bengale. Elle est riche en fruits, soie, éléphans, métaux, drogues, riz, poivre, huile, or et pierres précieuses. Nous ne ferons qu'indiquer les royaumes d'Assem et de Tipra. Les habitans du premier sont beaux et bien faits. La terre produit toutes les richesses de la végétation, excepté le bled. Ils ont une soie particulière qu'ils rendent du plus beau blanc; mais elle est cassante. Ils vont presque nus, pratiquent la polygamie, ont, dit-on, inventé la poudre à canon, qui de chez eux a passé au Pégu et à la Chine. On leur a trouvé d'anciens canons : leur poudre est excellente. Le royaume de Tipra fournit encore moins de nations. Les Goêtres y sont communs. Il est réuni à celui d'Arracan.

#### ARRACAN.

Ce royaume, où se trouve le Bengale, Arracan, le plus beau fleuron de la couronne des entre Tipra, Ara, le Pégu Anglais dans l'Inde, est plus étendu en etle Bengale, côtes qu'en profondeur. Les buffles, les

éléphans, les tigres y sont communs et ravagent les campagnes, qui produisent de tout abendamment, excepté le froment et le seigle. Habituellement, il y fait très-chaud, cependant il y gèle quelquefois. Une vapeur qui couvre tous les jours la terre à peu de hauteur, force d'élever les maisons sur des pilliers. Elles sont plus commodes que belles. On parle d'une pièce du palais du roi,. nommée la Salle d'or : elle est entièrement revêtue de ce métal. On y voit un dais d'or massif, autour duquel sont suspendus une centaine de lingots du poids de quarante livres, sept idoles de la grandeur d'un homme, de deux doigts d'épaisseur, ornés de rubis, d'émeraudes, de saphirs, de diamans trèsgros, productions du pays; et une chaîne carrée de deux pieds de large, d'or massif, chargée d'un cossre couvert de pierres précieuses, qui renferme deux rubis longs du petit doigt, gros à leur base comme un œuf de poule. Ces joyaux ont causé de grandes guerres, moins par la valeur, que parce que leur possession étoit regardée comme un titre à la royauté, quand l'empire subsistoit. Le souverain d'Arracan s'intituloit alors: Possesseur de l'éléphant blanc, des deux pendans d'oreilles, supérieur de

dou plan mon à ro s'ils

unic pays d'ha couv cou de le ches leur favor pens Ains croir dans que faire à l'ex on ass donn la per homn ser et Un a meur

les did

douze rois qui mettent leur tête sous la plante de ses pieds. La capitale est surmontée d'un lac dont la digue est facile à rompre, afin de noyer les ennemis, s'ils prenoient la ville : genre de défense

unique.

ins et

iisent

fro-

, il y

quel-

ous les

force

lliers.

belles.

u roi, .

atière-

oit un

l sont

ots du

oles de

doigts

d'éme-

s très-

chaîne

, d'or

vert de le deux

à leur

joyaux

moins

ur posin titre

sistoit.

it alors:

c, des

Quoiqu'il fasse très - chaud dans ce pays, on y est vêtu et même chargé d'habits, ce qui est un luxe. Les femmes couvrent leurs bras, leurs jambes et leur cou d'anneaux, dont le cliquetis avertit de leur marche. Elles sont assez blanches. Les maris n'aiment point qu'elles leur soient livrées vierges. Leurs mêts favoris sont les rats, les souris, les serpens et le poisson à-peu-près putrifié. Ainsi le racontent les voyageurs, qu'on croiroit avoir pris leurs observations dans la basse populace. Il n'y a guères que les grands qui soient en état de faire les frais de la guérison d'un malade à l'extrémité. Quand il est à ce point, on assemble les prêtres et les parens, on donne un grand festin, pendant lequel la personne, parente la plus proche, homme ou femme est obligée de danser et sauter jusqu'à ce qu'elle tombe. Un autre lui succède. Si le malade meurt malgré la danse, le prêtre dit que les dieux l'ont retiré par bonté de ce monde, afin de le récompenser dans

5

l'autre. Pour lors son ai le , apr les quelque pause dans le paradis, entrera dans des chevaux, des lions, des aigles, des éléphans et d'autres animaux estimés. On brûle les corps des riches; les autres sont jetés dans la rivière, quelquefois avant que le malade ne soit expiré, afin de lui épargner les langueurs et les souffrances de la maladie. Ces cadavres enfoncent, reviennent, flottent sur l'eau, etsont déchirés par les oiseaux de proie qui couvrent les rivières et les lacs. Spectacle horrible et dégoûtant! Ils commercent peu par eux-mêmes; mais on vient chercher leurs productions, le bois de charpente, le plomb, l'étain, les dents d'éléphans, la laque, qui est la meilleure du monde. Les Arracanins font consister la beauté à avoir le front large et enfoncé. Ils se procurent cet agrément par une plaque de plomb qu'ils font porter aux enfans.

Leur religion est au fond la même que celle des Brames; savoir: le culte des trois dieux principaux; mais ils ne portent point les mêmes noms qu'au Malabar, non plus que les prêtres, qui s'appellent ici *Talapoins*. Au reste, c'est la même superstition, la même erreur d'imagination pour les statues des dieux, qui sont en nombre infini, ont des six

visag pieds bizar fonct rang prier à la croir quié effra Les des réco

 $\mathbf{II}$ entre mais doni 161 pour blan tion qu'il leur sous grap étoi Tibdeve ďur flott

gue

visages, des cent mains, des têtes ou pieds d'animaux, des attitudes les plus bizarres. Même ordre aussi et mêmes fonctions dans les prêtres, isolés, réunis, rangés sous une hiérarchie, chargés de prier et d'instruire. Ces peuples ajoutent à la superstition idolatrique celle de croire aux présages, d'observer avec inquiétude la rencontre d'un animal, d'être effrayés par l'un et rassurés par l'autre. Les Talapoins donnent sur ces augures des explications qu'on ne laisse pas sans récompense.

Il paroît qu'il y a toujours eu rivalité entre les rois d'Arracan et du Pégu; mais les hostilités auxquelles elles ont donné lieu, ne sont pas connus avant 1615. Alors le Péguan, qui avoit armé pour enlever à l'Arracanin un éléphant blanc, objet de leur commune ambition, n'osa faire une descente, parce qu'il voyoit les habitans prêts à lâcher leurs écluses, et à mettre tout leur pays sous l'eau : ce qui prouve que l'hydrographie et la science du nivellement étoient connues. Sébastien - Gonzalès Tibao, né dans un village de Portugal, devenu de petit marchand de sel, maître d'une armée de terre et d'une grande flotte, joua un rôle distingué dans cette guerre. Il commença par la piraterie,

4

queldans , des imés. utres refois

e, afin et les avres l'eau, proie lacs.

! Ils mais ns, le tain , ui est enins front t cet

omb

nême culte s ne u'au qui c'est

eux,

s'associa des brigands comme lui, qui s'emparèrent d'une île importante. Tibao, leur chef, y établit une véritable souveraineté, combattit sous ses propres étendards, et offrit au vice-roi de Goa un simple hommage. Il se fit rechercher par le roi d'Arracan; mais il le trahit, commit toutes sortes de perfidies et de cruautés. Sa puissance fut détruite par un gouverneur mogol, par lequel le malheureux roi d'Arracan se vit russi attaqué. On ne sait ce que devin L'Arracanin se soutint contre le Mogol, Après la mort de ce prince, la désunion se mit entre ses enfans pour la possession de l'éléphant et des joyaux. Ils se firent la guerre, et y périrent vers 1690 avec toute leur famille. Les Talapoins s'étoient fait remettre en dépôt, pour les conserver, les joyaux, objets de convoitise et causes de la discorde. Ils les ont si bien cachés, qu'on ne sait ce qu'ils sont devenus.

Sous ces rois, il y avoit une manière singulière de choisir leurs concubines. Tous les ans, on prenoit les douze plus belles filles du royaume, qu'on faisoit habiller des plus fines toiles blanches. On les laissoit exposées au soleil, jusqu'à ce que leurs vêtemens fussent mouillés de sueur. Ils étoient portés à

des par rend lem forn mais pane elles tition l'acti été p n'êtr persu vivre ment home malh voir ne pr lui, l positi sujets blanc plus, deme encei mille

fit to

scien

pas.

, qui . Titable opres Goa rcher eahit, et de e par el le

ogol, inion osseslls se 1690 poins ar les twois ont tu'ils

> nière nes. plus isoit hes. jussent és à

des experts qui les flairoient, et jugeoient par l'odorat celle qui méritoit la préférence. Ces concubines étoient non-seulement instruites dans la musique, et formées à la danse et aux arts agréables, mais aussi au maniement des armes. Répandues dans les appartemens du roi, elles lui servoient de guides. La superstition porta, dit-on, un de ces princes à l'action la plus barbare dont il ait jamais été parlé, et même trop barbare pour n'être pas absurde et fausse. On l'avoit persuadé qu'il étoit menacé de ne pas vivre long-temps après son couronnement. Il consulta un célèbre devin mahométan sur la manière de détourner ce malheur. Le scélérat, qui auroit voulu voir périr jusqu'au dernier de ceux qui ne professoient pas la même religion que lui, lui dit qu'il falloit se faire une composition des cœurs de six mille de ses sujets idolâtres, de quatre mille vaches blanches et de deux mille pigeons; de plus, habiter une maison dont les fondemens seroient posés sur des femmes enceintes, et arrosés du sang de dix-huit mille personnes. Le monstre, dit-on, fit tout cela, et crut sans doute à la science du devin, puisqu'il ne mourut pas.

## PÉGU.

Le Pégu. can , les l'ra-Siam et le

Le Pégu, en s'étendant le long de la entre Arra- mer, est entouré, sur ses derrières, de mas, royau- montagnes habitées par les Brames qui mes de Mien, ont subjugué ce royaume. Il n'y a entre gotte de Len. elles de passages, que ceux qu'occupent deux grandes rivières qui viennent du Tibet. Elles inondent le Pegu, comme le Nil inonde l'Egypte, et y procurent la même fertilité. La marce, sur les côtes, arrive avec la rapidité d'une flèche, et retourne de même en masse prodigieuse. Le Pégu produit les plus leaux rubis du monde, et de tout ce qui est nécessaire à la subsistance, riz, fruits, volaille, gibier, poisson, au meilleur marché, ainsi que la soie et le lin. La capitale, nommée Pégu, avoit six lieues de tour, et quoiqu'encore la résidence d'un vice-roi, n'est plus habitée que par le petit peuple. Il y a deux temples, dont l'un est toujours ouvert, et l'autre toujours fermé. Dans le premier est une idole couchée de vingt coudées de long. Elle dort depuis six mille ans, et ne se réveillera que pour détruire le monde.

On distingue les Péguans des Bir-

ma cei fro figi la COI me

1001 des qui cen pos asse fon ladi sup poi Ùls nić

> C'e gua fair sou

au

ton

les Ch qui

gu

mans qui les ont subjugués, parce que ceux ci se piquent avec un poinçon, se frottent de charbon pilé, et se font des figures ineffaçables, qu'on voit à travers la mousseline transparente qui les couvre. Ils ont tous les dents naturellement blanches; mais ils les noircissent, pour ne les avoir pas semblables à celles des chiens.

Le roi hérite de tous les biens de ceux qui n'ont point d'enfans, et du tiers de ceux qui en ont. Leur musique, composée d'instrumens à corde et à vent, est assez agréable. Ils prient le diable, et lui font des offrandes, sur-tout dans les maladies. Ils ont plus de confiance à leurs supplications pour l'engager à ne leur point faire de mal, qu'aux médecins. Ils croient aux deux principes et à la métempsicose. Les Péguans sont portés au commerce, et trouvent chez eux tontes les matières propres à l'alimenter. C'est sur-tout entre les marchands péguans que se pratique la manière de faire des marchés, en se tenant la main sous un linge, se touchant les doigts, les jointures, pour exprimer le prix. Chaque mouvement a sa signification, qui ne peut être devinée par les assistans.

Comme les autres Indiens, les Péguans reconnoissent un Dieu suprême.

6

s Bir-

g de la

rès, de

nes qui

a entre

ı'occu-

i vien-

Pegu,

typro-

će, sur

d'une

masse

es plus

tont ce

e, riz,

n , au

soic et

ı, avoit

circore

st plus

e. Il y

ujours

. Dans

iée de

depuis

ra que

Leurs trois dieux inférieurs ont un nom différent de ceux des Bramins et d'Arracan, et les subalternes sont en aussi grand nombre. Ils ont de plus le diable qu'ils régalent et flattent beaucoup, malgré leurs talapoins qui s'opposent tant qu'ils peuvent à cette superstition. Les talapoins sont des espèces de moines. Ils gardent le célibat, et ne mangent qu'une fois par jour. Quand les terres qui sont autour de leurs temples ne suffisent pas pour leur entretien, ils envoient des novices quêter. Ces jeunes candidats sont très modestes. Quand ils se présentent à une porte, ils frappent trois coups sur un petit tambour qu'ils portent. Si l'on n'ouvre pas, ils redoublent; si personne ne paroît, ils s'en vont sans rien dire; mais rarement on les renvoie sans leur donner du fruit, des légumes, du riz, des racines, leur unique nourriture; car on leur porte un grand respect à cause de leur vie exemplaire. Il y en a qui demeurent seuls dans les bois, et dans les lieux écartés. Leur vie est très-simple et très-austère. Ils pratiquent les vertus qu'ils prêchent. L'humanité, la charité envers tous les hommes, les préceptes de la loi naturelle, sont la matière des discours, que tous, tant ceux qui sont isolés, que

moi
Ils I
Poil
poin
en g
Die
La v
pays
com
véne
prêti
On y
tieni
dans

la py Lo sans. d'ho avec brou nobl grandtrava peup tour audidoit n'ave

un t

haut

n nom

d'Ar-

n aussi

diable

coup,

osent

ition.

oines.

ngent

terres

e suf-

eunes

nd ils

ppent

qu'ils

dou-

s'en

nt on

ruit,

leur

e un

em-

seuls

rtés.

ère.

ent.

les

atu-

que

que

ceux qui vivent en commun, font au moins une fois la semaine au peuple. Ils le rassemblent au son du tambour. Point de dispute de religion. Les talapoins regardent sans chagrin ceux qui en professent une différente de la leur. Dieu, disent-ils, se plaît à la variété. La vie exemplaire des talapoins dans un pays si corrompu est admirable. Leurs compatriotes paient leur vertu d'une vénération profonde. Il y a un grandprêtre. Ses funérailles sont magnifiques. On y lance des fusées volantes qui contiennent cinq cents livres de poudre, dans un tronc d'arbre, et s'élèvent trèshaut. Nous n'ayons pas poussé si loin la pyrotechnie.

Les rois de Pégu étoient fort puissans. On parle d'armées d'un million d'hommes, qu'ils mettoient sur pied, avec huit cents éléphans, et une nombrouse artilierie, mais mal servie. Les nobles étoient tenus dans une trèsgrande sujétion, et employés dans les travaux publics, comme le reste du peuple. Jamais le roi ne paroissoit qu'entouré d'un cortége splendide. Il donnoit audience deux fois la semaine, et rendoit lui-même publiquement justice. Il n'avoit qu'une femme, maisil entretenoit un très-grand nombre de concubines.

On place le premier de ces rois dans le septième siècle. Il étoit, dit-on, pêcheur. Sans doute il commença par se rendre le maître d'un petit canton, d'où lui et ses successeurs, pendant l'espace de six siècles, s'étendirent jusqu'à mettre sous leur domination dix-neuf royaumes. Tel étoit l'empire du Pégu, lorsque les Portugais y envoyèrent une ambassade en 1519. Le prince avec lequel ils firent alliance, fut assassiné. Para Mandara, roi des Bramas, son tributaire, profita de cet événement pour se placer sur le trône. Ces peuples, habitans des montagnes et des forêts qui ceignent le Pégu, accoutumés à une vie dure, subjuguèrent sans peine les Péguans affoiblis dans les délices. Les Bramas tombèrent en masse sur le Pégu. Les Péguans se levèrent aussi en masse pour leur résister; d'où il arriva, si les historiens n'exagèrent point, qu'on vit des armées de dix-neuf cents mille Lommes, cinq à six mille éléphans, et autant de canons. Cependant, c'étoient trois ou quatre cents Portuguais qui entraînoient la victoire du côté où ils combattoient. Preuve démonstrative de l'ascendant de la discipline sur la multitude.

Devenus maîtres du Pégu, les mo-

nar vear men d'A qu'i pays com leur faiso effro peur quel que moir rieus de ra de ra Ave conc pas que le so

pour des il de toit pule cons

princ

narques bramas entraînèrent leurs nouveaux sujets et les anciens successivement contre les royanmes d'Arracan, d'Ara et de Siam. On ne conçoit pas ce qu'il pouvoit rester d'hommes dans les pays d'où partoient ces conquérans, ni comment ils pouvoient se remuer dans leurs conquêtes. Il est vrai qu'ils s'y faisoient de la place par des massacres effroyables. On a beau dire aussi que ces peuples sont fort sobres, encore faut-il quelques approvisionnemens, ne fût-ce que pour aller d'un endroit à l'autre; à moins qu'on ne croie ce que disent sérieusement les voyageurs, qu'au défaut de rats, de souris et d'insectes, ils vivent de racines, de feuilles et même de fleurs. Avec de pareils soldats, on feroit la conquête du monde; ainsi on ne doit pas être étonné de la vaste étendue que donna à ses états Chaumigrem, le souverain le plus célèbre du Pégu, qui vivoit en 1567.

A l'exemple de ses prédécesseurs, pour ne pas avoir à craindre les révoltes des princes dont il usurpoit le trône, il détruisoit les races entières. Ce n'étoit cependant pas sans quelque scrupule. Voici comme il tranquillisa sa conscience sur la mort de Shémindoo, prince qui avoit justement désendu sa

mul-

dans , pê-

par se d'où

l'essqu'à

-neuf Pégu,

t une

avec

ssiné. , son

ement uples,

forêts

à une

ne les

s. Les

Pégu.

masse si les

on vit mille

ns, et

oient

s qui où ils

ve de

mo-

couronne contre lui. Chaumigrem lui fit trancher la tête publiquement. On coupa son corps par quartiers, qui restèrent un jour exposés avec la tête, afin qu'on pût le reconnoître, et qu'il ne s'élevât aucun doute sur sa mort. Le lendemain une cloche sonne cinq coups. A ce signal, sortent d'une maison voisine de l'échafaud, douze hommes vêtus de robes noires, tachées de sang, le visage couvert, suivis de douze prêtres. Après eux marchoit l'oncle de Chaumigrem. Au nom de son neveu, i demande en grande cérémonie aux membres divisés de Shémindoo, pardor de ce qui s'est passé, en offrant de lu céder le royaume, ou de lui en faire hommage, et de le gouverner en qualité de son lieutenant. Un des prêtres répond à ce discours au nom du mort : « Puisque « le roi confesse sa faute, je la lui par-« donne, et lui remets le pouvoir de « gouverner le royaume en ma place « suivant les règles de la justice. On fait ensuite de magnifiques funérailles au défunt. Le scrupuleux Chaumigrem mourut en 1583.

Après sa mort, il s'éleva d'horribles guerres civiles dans le royaume. Les peuples souffrirent tous les maux qu'elles entraînent, principalement une

affre si pu ceux sous celle mêm marc royau port, dant Portu écriva de Se Brito. reils, fortun le roi Il assi resse, au co siècle, Un sim a pro della, foible l accable Le mé ce roya pour pr

pra pa

toutes

m lui t. On ii res-, afin 'il ne rt. Le coups. n vois vêtus ng , k rêtres. Chaueu , i e aux pardor de lu n faire qualite épond uisque ı paroir de place e. On railles igrem

> ribles Les maux t une

affreuse famine. Le royaume de Pégu, si puissant, passa sous la domination de ceux qu'il avoit auparavant subjugués; sous celle d'Arracan, en 1606, sous celle d'Ava, en 1613. Un portugais même, nommé Brito, originairement marchand de charbon, s'érigea royaume sur les côtes, où il fit d'un port, appelé Sérian, sa capitale. Cependant il n'osa s'intituler roi à l'égard des Portugais, il se contenta de se dire en écrivant au vice-roi de Goa, gouverneur de Sérian et du Pegu, conquis par Brito. Comme les aventuriers, ses pareils, il ne sut pas se borner dans sa fortune. Son ambition excita contre lui le roi d'Ava, devenu maître du Pégu. Il assiégea le Portugais dans sa forteresse, le prit et le fit empâler. Le Pégu, au commencement du dix-huitième siècle, a été subjugué par les Birmans. Un simple chasseur, nommé Alompra, a produit cette révolution. Béingadella, roi du Pégu, tenoit d'une main foible les rènes de l'empire. Ses ministres accabloient d'impôts les peuples d'Ava. Le mécontentement étoit général dans ce royaume ; il ne falloit qu'une étincelle pour produire un grand incendie. Alompra parut; les Avanois s'armèrent de toutes parts, et sous ce chef actif,

Siam.

guerrier et plein d'habileté, ils battirent dans toutes les rencontres les Péguans, marchèrent sur la capitale, s'en emparèrent ainsi que de la personne de Beingadella. Telle est l'origine de cet empire redoutable des Birmans, qui a subjugué les royaumes de Tipra, d'Arracan, de Siam, et détruit les comptoirs anglais et portugais qui subsistoient dans ces contrées.

## AVA.

Le royaume d'Ava est très-vaste. On le Bengale, en connoît mieux les limites que l'intéde Tibet, la rieur. Les Bramas s'y retrouvent en-Chine, les royaumes de core, comme conquérans ou comme Lao et de sujets. A la figure des Avanois, à beaucoup de leurs coutumes, on les juge d'origine chinoise. Ils ont laissé introduire chez eux la mollesse des Péguans, et les imitent dans leurs coutumes voluptueuses. Leur gouvernement est d'ailleurs très-sage. Chaque gouverneur correspond àvec un ministre chargé de rendre tous les jours compte au conseil de ce qui se passe dans sa province. Le roi assiste caché à ces séances. Lui seul signe les sentences de mort. Elles portent cette formule: « Qu'un tel coupable

» de « de phar il es forêt tigres revei rien. vend peut servic même

là , la II y testés oblige de riz à un p reste İ déclar la mai du plo l'homr condu regard prouve puni.L modés aux pai l'autre tion, O

cette lo

attirent guans, empanne de de cet , qui a , d'Armptoirs sistoient

aste. On ie l'intévent encomme à beaules juge sé intro-'éguans, es volupest d'ailneur cornargé de u conseil vince. Le Lui seul sportent coupable » de tel crime, ne foule plus la terre « de ses pieds ». Il est jeté aux éléphans. Pour des fautes non capitales, il est relégué pour un terme dans les forêts. S'il échappe aux éléphans et aux tigres après le terme, il a permission de revenir. Jamais celui qui prête ne perd rien. S'il n'y à pas d'autre ressource, on vendle débiteur et sa famille. Le prêteur peut les attacher comme esclaves à son service, et en user comme il lui plaît, même de la femme; mais s'il en vient

là, la dette est payée.

Il y a des épreuves dans les cas contestés sans preuves, l'accusateur est obligé ou d'avaler une certaine quantité de riz sec, ou on attache les deux parties à un pieu dans la rivière, et celui qui reste le plus long-temps sous l'eau est déclaré innocent. On fait aussi plonger la main dans l'huile bouillante ou dans du plomb fondu. La calomnie qui note l'homme d'improbité, la ferame d'inconduite, ne fût-ce qu'un mot, n'est pas regardée comme indifférente; il faut prouver ou subir l'épreuve, ou être puni. Les moindres différends sont accomodés par les prêtres : ils font présenter aux parties à manger de la main l'un de l'autre : c'est le sceau de la réconciliation, On doit donner aux prêtres d'Ava cette louange, qu'ils sont pleins d'humanité, charitables et hospitaliers. Ils recueillent les pauvres voyageurs, les pourvoient de nourriture et d'habits, les gardent jusqu'à parfaite guérison s'ils sont malades ou blessés, et leur donnent des lettres de recommandation pour être reçus de couvent en couvent,

jusqu'au terme de leur route.

Le roi d'Ava passe toute la matinée à rendre justice. Quand il a dîné on sonne de la trompette ; c'estune permission à tous les rois de la terre d'aller prendre leur repas, parce que l'empereur d'Ava, leur seigneur a fait le sien. C'est bien le moins qu'ils gardent cette subordination à l'égard « du roi des rois, le « parent de tous les dieux, qui ne con-« servent les animaux, et n'entretiennent « la régularité des saisons, que par l'af-« fection qu'ils lui portent, qui est le « frère du soleil , le proche parent de la « lune et des étoiles, le maître absolu « du flux et reflux de la mer, roi de « l'éléphant blanc, et des vingt-quatre « parasols ». La fin de la phrase ne seroit pas heureuse, si l'on ne savoit que dans cette proclamation parasol signifie couronne. Les troupes ne sont armées et payées qu'en temps de guerre. Les grades des officiers se reconnoissent à la longueur des pipes, et aux jointures qui unissent les tubes.

L et de cont le qu les si de J royai entre sume d'imi rence Des avoir des n être s des P comn

> rien q de La plante sur-to d'un g n'a n

ces ce

cler a

rs, les habits, nérison et leur ndation ouvent, atinée à nsonne ission à prendre r d'Ava, est bien ubordirois, le ne coniennent par l'afni est le ent de la e absolu roi de t-quatre e ne sevoit que l signifie armées rre. Les issent à

ointures

ers. Ils

Les rois des rois, les parens du soleil et de la lune sont peu connus dans nos contrées; on sait qu'ils existoient dans le quinzième siècle: il seroit inutile de les suivre dans les royaumes de Mier et de Jangoma, qu'ils ont assujétis. Ces royaumes, s'ils existent, se trouvent entre Siam et la Chine. Il est à présumer que ce ne sont que des déserts, d'immenses forêts, dans lesquelles il se rencontre des clairières peu habitées. Des voyagenrs prétendent cependant y avoir vu des villes, et nous parlent des mœurs des habitans, qu'ils disent être semblables à celles des Arracanins, des Péguans et des Avanois. Ils assurent comme une vérité, que les hommes de ces contrées ont la coutume de se boucler avec de petits grelots.

## LAOS.

Excepté le vin et le blé, il n'y a Laos, entre rien que l'on ne trouve dans le royaume le Siam, la de Laos, pierres précieuses, métaux, Chine, le Plantes médicinales, boisincorruptibles, Cochinchine sur-tout le riz, le meilleur riz du monde, et Camboje. d'un goût, d'une saveur que cette plante n'a nulle part ailleurs; mais il faut le

prendre du côté oriental de la grande rivière qui traverse le royaume, ainsi que les arbres et les fruits. Si vous les prenez du côté occidental, vous trouverez des arbres rabougris et mal faits, un riz dur et difficile à cuire; les éléphans même, et les rhinocéros éprouvent cette différence : ils sont plus grands et plus forts à l'orient. La même rivière, quand elle sort du royaume, présente un autre phénomène. Le poisson qui veut franchir cette frontière en descendant, et celui qui tente de la remonter, meurent au moment du passage, précisément à la ligne de démarcation. Il faudroit que des naturalistes peu crédules eussent constaté la vérité du fait, et en eussent étudié les causes. L'ivoire est très-commun : les Lanjans l'estiment moins que la corne de rhinocéros, à laquelle ils attribuent la vertu de porter bonhéur. L'ambre rouge se trouve dans les forêts, aux pieds des plus vieux arbres des montagnes. Là aussi, le benjoin distille son baume, la fourmi distille la laque, une espèce de chèvre sauvage livre au chasseur son muse, qui se vend dans le pays le poids de l'argent.

Les Lanjans sont humains, affables, civils et obligeans, fidèles à leurs pro-

me mai ente mei grar vois four cepe faire som jusq nou vêtu figur chau parée qu'ui conci riages chois puisse dansu devan mort. d'aug funér

mois;

comm

vanité

qu'ils

rande ainsi us les troufaits, s éléprouplus même aume, e poisière en de la du pasdémarralistes a vérité causes. anjans rhinoa vertu uge se eds des nes. Là aume, espèce asseur pays le

fables,

messes, point trompeurs ni menteurs, mais indolens, adonnés aux femmes, et entêtés de sortilèges. Le vol est sévèrement puni : s'il s'en commet un sur les grands chemins, les bourgs et villagas voisins en répondent, et sont obligés à fournir des dédommagemens. Il existe cependant des brigands qui ont l'art de faire tomber les gens dans un profond sommeil, et les tiennent en cet état jusqu'à ce qu'ils les aient volés. Leur nourriture ordinaire est le riz : ils sont vêtus, et cependant s'ornent le corps de figures qu'ils s'impriment avec un fer chaud. Les femmes sont un peu plus parées que les hommes : ils n'en ont qu'une légitime, mais ils prennent des concubines tant qu'ils veulent. Les mariages sont à vie, et se font ainsi : Ils choisissent le plus vieux couple qu'ils puissent trouver, époux qui ont vécu dans une parfaite union, etse promettent devant eux de vivre de même jusqu'à la mort. Cette cérémonie a quelque chose d'auguste et d'attendrisssant. Leurs funérailles ne se font qu'au bout d'un mois; ils y dépensent beaucoup plus, comme ils l'avouent, pour satisfaire la vanité des vivans que pour les morts, qu'ils savent bien n'avoir pas besoin de ce faste, puisque leur sort est déjà dé-

cidé par la métempsicose.

On croit que dans des temps réculés les Lanjans ont vécu en république, ce qui seroit fort étonnant en Asie; qu'alors ils ne reconnoissoient qu'un Dieu; mais que quand ils ont eu des rois, ils se sont laissé infecter des superstitions de leurs voisins, et que ce Dieu unique est devenu seulement le commandeur des autres. Ensuite s'est répandue chez eux la doctrine de Chaca, qui est proprement le Fô du Tibet. Elle s'y est affermie par les prédications, le zèle et l'intérêt des Talapoins, qui sont en très-grand nombre, divisés en trois classes ou sectes. La première s'occupe de l'origine du monde, des hommes et des dieux, ou de la partie speculative de la religion, dont ils altèrent l'ancienne simplicité par mille circonstances fabuleuses et ridicules ; la seconde enseigne le culte enseigné par Chaca; la troisième s'applique à concilier les deux autres; on les appelle Concordans ou Illuminés : leur tâche n'est pas la moins pénible à remplir.

Ils croient la terre éternelle; qu'elle a déjà subi plusieurs révolutions par l'eau, et qu'elle en éprouvera encore.

La rac  $P_{o}$ dan fleu cim fille bier bear Péc crut de v dans gard deve virgi dieu terre fruit servi peu! roit aban les a recev touck fit, el pour.

Lanja gine d dans c

 $T_{0}$ 

à dééculés ique, Asie; qu'un eu des des suet que lement Ensuite rine de Fó du es prés Talaombre, La premonde, a partie ils altèille cirles; la gné par a conciappelle r táche pplir. qu'elle ons par

encore.

La dernière sera opérée par le fen. La race actuelle vient d'un dieu nommé Pon-Ta-Bo-Ba-Mi-Sonan. En descendant des cieux il apercoit sur l'eau une fleur, la coupe en deux d'un coup de cimeterre; de la fleur sort une belle fille dont il devient amoureux. Il auroit bien voulu l'épouser, mais l'innoceute beauté préféra sa virginité, et refusa de l'écouter. Pon-Ta-Bo-Ba-Mi-Sonan crut indigne d'un dieu comme lui d'user de violence. Il se placa à distance d'elle, dans un lieu où ils pouvoient se regarder : par le feu de ses yeux il la fit devenir mère, sans qu'elle perdît sa virginité. Quand il eut des enfans, le dieu songea à les rendre heureux sur la terre, et pour cela créa les animaux, les fruits, les plantes, tout ce qui ponvoit servir à leur bonheur; mais il en goûtoit peu lui-même: il s'ennuyoit; et soupiroit après le séjour célesté qu'il avoit abandonné. Les dieux piqués de ce qu'il les avoit quittés, ne vouloient pas le recevoir; cependant ils se laissèrent. toucher par une rude pénitence qu'il fit, et l'admirent enfin dans leurs secrets pour y jouir d'un bonheur parfait. Les Lanjans ont plusieurs opinions sur l'origine des noirs ; mais elles rentrent toutes dans celle-ci, qu'ils sont les enfans des Tom. 7.

démons précipités sur la terre après un combat contre les dieux blancs.

Ils étoient quatre dieux qui gouvernoient le monde : trois, fatigués de ces soins, se sont retirés pour mener une vie tranquille. Le fardeau est tombé sur le seul Chaca, qui auroit bien desiré goûter les donceurs de l'annihitation; mais la crainte de voir bouleverser le monde, s'il l'abandonnoit, lui a fait conserver une surveillance qu'il exerce par la puissance qu'il confie invisiblement à des statues, en soufflant sur elles dans les fêres solennelles. Son empire, après cinq mille ansi, sera détruit par un imposteur, espèce d'ante-christ qui renversera les temples, brisera les statues et les images, brûlera les livres. persécutera toutes les religions, en défendra l'exercice, sur + tout celle de Chaca let en établira nne toute différente de celle de ses prédécesseurs.

Ce n'est que la peine du talion, car, de l'aven des Talapoins, Chaca a fait le même traitement au dieu des Chrétiens. Après avoir conservé le monde pendant cinq mille ans , le grand âge rendit ce dieu indolent. Chaca voulut le punir. Le dieu, afin d'exciter sa compassion, prit la forme d'un homme pauvre et abject, et demanda de gouverner

se sai ďa les par en ton fit ( pab de s ces rega brig trés espic l'arr taux de so Les conn rer, ment expie

Tel d'un n auteur son, fable é

voir,

étoit p

es un uverle ces r une e sur desiré tion; ser le a fait exerce sibler elles npire, iit par ist qui es staivres, en délle de différs. from , car, a fait Chrénonde d age coulut come pau-

rerner

seulement encore un an. Le compatissant Chaca trouva un milieu, ce fut d'abandonner au vieux dieu l'Occident pauvre et stérile, et de garder pour lui les contrées de l'Orient. Le vienz dien partit avec un cortége peu brillant, mais en arrivant dans sa domination, il étala tout d'un coup de grandes richesses, et fit des choses extraordinaires etrès-capables de lui procurer un grand nombre de sectateurs. Ceux de Chaca apprirent ces merveilles dans leur Orient, et le regardèrent dès-lors comme un insigne brigand, qui ne pouvoit avoir acquis ces trésors que par des vols. Ils mirent des espions autour de lui, et étoient prêts à l'arrêter lorsqu'il disparut. Les Orientaux ayant manqué le père, se saisirent de son fils unique, et le mirent en croix. Les Occidentaux n'ont pas laissé de reconnoître ce fils pour dieu, et de l'adorer, parce qu'en se livrant volontairement à la mort, quoique innocent, pour expier les fautes de son père, il a fait voir, par cette grande soumission, qu'il étoit plus qu'homme.

Tel est le résultat de la conversation d'un missionnaire avec un Talapoin. Les auteurs croient, et peut-être ont-ils raison, que le Talapoin n'inventoit cette fable et ne la débitoit que par récrimi-

di

 $\mathbf{fo}$ 

be

Cd

es

le

ro

SO

d'

 $\mathbf{I}$ ls

qu

Le

cie

ils

me

bli

tio

les

tite

rep

sél

jeu

cita

par

bri

qu

ave

ils

 $\mathbf{m}$ o

pri

nation contre le missionnaire qui dénigroit son dieu Chaca, et relevoit la contradiction de sa doctrine. Au reste, on ne doit pas s'attendre à trouver plus de raison et de bon sens dans la mythologie des Lanjans que dans celle des Indiens. C'est à-peu-près dans ces contrées le même fonds de superstitions, les mêmes faits opposés à la saine physique, les mêmes miracles aussi monstrueux qu'inutiles, si l'on en croit le missionnaire que nous venons de citer.

« Les Talapoins sont paresseux, oi-« sifs, ennemisjurés de toute industrie; « leurs couvens sont autant de sémi-« naires de débauchés, des retraites de « vagabonds et d'ignorans, des écoles « de toutes sortes de vices et d'abomi-« nations. Ils passent pour les hommes « les plus perfides de tout le royaume, « et sont tous de la lie du peuple »; et ce sont ces hommes que les grands recherchent et estiment, auxquels ils donnent toute leur confiance! Selon le même missionnaire, le jour de leur agrégation dans l'ordre des Talapoins est une fête publique, que les seigneurs de la cour et le roi lui-même honorent de leur présence. Ils envoient repas, habits, et dons de toute espèce. Leurs couyens sont comme ceux des Chartreux

dénioit la reste, r plus ythoe des s contions, phymousroit le citer. x , 01ustrie; sémiites de écoles abomiommes yaume, e »; et nds rels donmême agrégaest une s de la ent de s, hars courtreux

ou des Camaldules, partagés en cellules dispersés dans un grand enclos. Ils n'y font, dit le même missionnaire, que boire, manger et dormir; cependant il convient qu'il y a des écoles où le silence est très-observé, et qu'ils ont dans leurs temples un service réglé, qui paroît assez long. Ils sont très-orgueilleux, soutenus par le monarque qui se sert d'eux pour tenir les peuples en respect. Ils ont la confession et une cérémonie qui répond à l'aspersion de l'eau bénite. Les Talapoins se donnent pour magiciens, et on les croit, mais sans donte ils ne le croient pas eux-mêmes. Ces moines idolâtres tiennent des écoles publiques, et sont chargés de l'instruction. L'université de Laos, dont ils sont les maîtres et les docteurs, attire quantité d'étudians du Pégu et de Siam. On reproche à ces religieux l'esprit de prosélitisme et de chercher à attirer les jeunes gens dans leur ordre. Les sollicitations, au reste, sont peu nécessaires, parce qu'ils jouissent d'une réputation brillante et de grands priviléges. Tant qu'ils restent dans l'ordre, le commerce avec les femmes leur est interdit; mais ils peuvent quitter cet état. Leurs sermons, qui sont très-suivis, roulent principalement sur cinq préceptes; ne

rien tuer qui ait eu vie, respecter la femme de son prochain, ne point mentir, ne point dérober, ne point boire de vin. Ils donnent ou vendent des dispenses. Leur manière de prêcher est modeste, simple pour le style, et sans action de corps.

action de corps. Mais de la constate de la Le roi visite les temples à des temps marqués; et toujours avec des présens et une grande magnificence. Ce luxe, déployé dans sa cour, passe aux gouverneurs des provinces, et à tous ceux qui occupent des places, à proportion de leur dignité. On reconnoît celle-ci par des boëtes plus ou moins riches, que leurs serviteurs portent derrière eux. Tous les biens, même les biens fonds, appartiennentau roi. Il n'abandonne que les meubles à ceux qu'il veut gratifier à la mort de leurs parens. Il distribue les terres à d'autres. Aussi les biens les plus précieux sont-ils ceux qu'on peut aisément cacher, l'or, l'argent et les pierreries. Ces richesses sont l'objet d'un commerce actif. Il n'y a point de noblesse. Les rangs dépendent de la volonté absolue du souverain. Ils ont peu de lois. La coutume fait tout; le roi décide arbitrairement du reste. Il y a dans chaque famille une principale branche, dont le chef conserve par droit de suite l'au-

tor dit qu an pre et lui ce d on. 501 sur Elle qui dep la d gon con

> den sépa des

on

pos

ter la menboire s diser est t sans emps résens luxe. nverıx qui on de ci par que eux. onds, ne que ifier à ue les s plus l aisébierrecomlesse. lé abe lois.

de ar-

naque

dont

e l'au-

torité sur toute sa descendance. On ne dit pas à quel degré finit la sujétion, qui est très-grande; car deux fois par an, toute la lignée est obligée de faire des présens au chef, de lui servir de gardes et de domestiques, de travailler pour lui à ses frais, et de lui obéir dans tout ce qu'il commande. Cet usage est, diton, très-commode au roi, qui n'a besoin que de gagner les chefs, pour mettre sur pied des armées considérables. Elles n'ont pas empêché que ce royaume qui, pendant plus de mille ans, a été assujéti à ses rois naturels, n'ait passé depuis deux siècles alternativement sous la domination des Avanois, des Péguans, des Chinois. On le croit actuellement gouverné par ses propres princes; mais comme les missionnaires, désespérant d'y faire aucun fruit, s'en sont retirés, on ignore absolument les révolutions posterieures, s'il y en a.

## SIAM.

Le royaume de Siam est entouré en Siam, entre demi-cercle de hautes montagnes qui le le Bengale, séparent de Laos; elles sont habitées par Lacs, Camdes Siamois sauvages. Les bords de la Golfe de Siam.

mer sont semés de vallées, et d'assez mauvais ports. A la vue de la côte se trouvent beaucoup d'îles, dont les unes relèvent de Siam, les autres en sont indépendantes. Un grand fleuve traverse tout le royaume, et y produit, par ses inondations, la même fertilité que le Nil en Egypte. Il nourrit des crocodiles monstrueux. Le limon que toutes les rivières, dont le pays est arrosé, roulent dans la mer, forme une barre qui ne laisse que douze pieds d'eau dans les plus hautes marées, et empêche l'abord des gros vaisseaux. Heureusement la rade est excellente. Les forêts produisent de beaux bois de construction. On v trouve l'arbre qui donne le vernis, l'arbre de fer trèspesant, dont on fait des ancres, des bois de teinture et odoriférans, des mines de toute espèce d'acier, de cristal, d'antimoine, d'émeri, de plomb, d'étain. A Siama été inventé le tombac, qui est un mélange d'or et de cuivre. On y trouve de l'aimant, des agathes, des saphirs et des diamans. Les Siamois travaillent très-mal leurs métaux. Ils ne savent que les fondre; ils n'ont ni aiguilles, ni clous, ni ciseaux, ni serrures. Bâtimens et vaisseaux, tout tient chez eux avec des chevilles et attaches de bois. Les pluies corrigent les grandes chaleurs

Ils po ch cor pas ral éva

des

flet dia pro vill me sail adr du et l la c les des ma affli pou mat cor à l'a

a d

cur

d'assez côte se es unes itindése tout sinon-Nil en monsivières, dans la sse que hantes es gros est exe beaux l'arbre fer trèss, des s ; des de crisolomb, ombac, vre, On es, des ois tra-Ils ne t ni airrures. at chez lebois.

naleurs

qui sans cela seroient insupportables. Ils n'ont presqu'aucune de nos plantes potagères, comme melons, artichauds, choux, navets, oignons, ni de celles qui composent nos salades. Le raisin n'y est pas bon, non plus que le blé. En général la trop grande chaleur, en faisant évaporer les esprits, diminue la saveur des végétaux, et altère l'odeur des fleurs.

La capitale, que nous nommons Judia, est très-grande, point peuplée à proportion: le palais du roi feroit une ville considérable. Il habite ordinairement Louvo, à quatorze lieues, le Versailles de Siam, mais dans une position admirable. La ville la plus importante du royaume est Bankok, située au bas de la rivière non loin de l'embouchure, et bien fortifiée pour le pays. En suivant la côte, on trouve les îles d'Andamans. les grandes et les petites, habitées par des cannibales qui menent une vie trèsmalheureuse. Ils présentent un spectacle affligeant pour l'humanité. Ils s'habillent pour ainsi dire dans la boue, où chaque matin ils se roulent, et forment autour du corps une espèce de poterie qui les met à l'abri du soleil. Le major Symes, anglais a donné dernièrement des détails fort curieux sur ces îles qu'il a visitées un instant. Ils n'hésitent pas, malgré la supériorité du nombre et les armes à feu, d'aborder à la nage avec leurs sabres de bois, les barques qui les approchent, et de faire des descentes chez leurs voisins. L'île de Jonsalam offre un bon port au commerce du Pégu et du Bengale. Les insulaires de Nicobar sont curieux de toutes sortes de férailles qu'on échange avantageusement avec eux. Leurs femmes se rasent la tête. Elles sont peutêtre les seules de l'univers, avec les Juives, qui se privent de l'ornement des cheveux. On remarquera qu'elles n'y substituent pas de perruques.

Suit la presqu'île de Malacca, où se trouve le royaume de Johor, dont Malacca est la capitale. Les l'ortugais s'en sont emparés, y ont fait bâtir le fort de Formose, et en ont été chassés par les Hollandais. Le port de Malacca est un des plus beaux des Indes. C'étoit une des plus belles villes de l'Asie. Après Goa et Ormuz, l'entrepôt du commerce de la Chine et du Japon, et la clef du commerce de la sonde. Les Malais descendent des Javans, ont les chevenx longs et noirs, le nez plat et les yeux grands. Ils vont nuds. Les femmes ornent de bijoux leurs longs cheveux, sont fières et exigent du respect. On trouve

voi en vri tur plu c'es Cer

ten Llu den de leu mo

que

d'un la ri la como con suje min tère peuj virei

N'es rieu mais la suà feu, ores de ent, et oisins. oort au le. Les eux de change s femt peutvec les nement

qu'elles , où se nt Maais s'en le fort chassés falacca C'étoit . Après nmerce clef du ais deshevenx es yeux nes orix, sont trouve à Malacca une race d'hommes qui ne voient que la nuit. Il y en a, dit-on, en Afrique. Il seroit curienx de décou-vrir si c'est chez eux habitude ou nature. La langue malaise passe pour la plus agréable et la plus belle de l'Orient: c'est aussi par son étendue la plus utile. Ceux qui commercent sur cette côte, ne peuvent se dispenser de l'apprendre.

Les Johariens sont braves, mais luxurieux, menteurs et d'un organifiasoutenable. Leur teint tire sur le bleu clair. L'lusage fréquent du bétel rend leurs dents noirs. Hs peignent leurs ongles de jaune, et distinguent les rangs par leur longueur. Chez eux croît le sagou, moële d'un arbrisseau qu'on sert quel-

quefois sur nos tables.

En 1695, leur roi fut tué par le père d'une jeune fille qu'il avoit immolée de la manière la plus atroce. On donna la couronne à son cousin, équitable, modéré et pieux. Il se fit aimer de ses sujets. Malheureusement il se laissa dominer par son frère, homme d'un caractère tout opposé. Il s'attira la haine des peuples qui se soulevèrent et le poursuivirent dans les bois où il s'étoit sauvé. N'espérant aucun quartier de ces furieux, il tue ses femmes, ses enfans; mais il hésitoit à se tuer lui-même. Un

d

((

((

**((** .

Œ

d'a

Si

gu

ral

par

ser

do

ble

ten

tôt

dan

gra.

Les

viei

che

riss

qu'i

sang

diffe

sont

Cell

pen

un l

a le

page qui n'avoit que douze ans, surpris de sa lâcheté, lui dita « Aimez-vous « donc mieux mourir de la main /d'un « esglave, que de mourir en prince? « Quoiqu'innocent, et que je puisse es-« pérer qu'on me sauvera la vie, je vais «vous montrer comment il faut mourir». Aussitôt il se perce de son poignard, et le prince l'imite. On apprit ce détail par le page qui survécut. Un de leurs moparques déposé pour incapacité, apropose à ses sujets de reprendre l'autorité, promettant de mienx gouverner. Ils lui répondirent : « Vous êtes trop négligent « pour être bon roi; vous pouvez vous a retirar; nous verrons de quelle ma-« nière nous disposerons de la cou-« ronne ». Ils chargèrent un vaisseau de richesses, l'y mirent avec toute sa famille, et le congédièrent. Les habitans de quelques îles voisines le recurent pour leur souverain. Le royaume de Johor produit du poivre, de la muscade, des diamans, des bois de senteur et de couleur, des bésoars de porc, plus estimés que les autres. Les souverains de Siam s'intitulent rois de tous ces pays, quoiqu'ils n'y aient pas l'ombre d'autorité.

Le Siamois est doux, modeste, civil, sur-tout très-soumis, moins peut-être par nature que par contrainte. Un roi surpris ez-vous in d'un prince? hisse es-, je vais ouriry. nard, et tail par irs mo-, proatorité, r. Ils lui égligent vez vous lle mala |couvaisseau toute sa es habiecurent ime de a mussenteur porc, souvede tous as l'om-

, civil , ut-être Un roi

de Siam disoit à ses sujets : « Ils sont du « naturel des singes, qui tremblent tant « qu'on tient le bout de leur chaîne; « mais qui ne reconnoissent plus de « maître, des que la chaîne est lâchée ». Cette comparaison est applicable à bien d'autres. On trouve dans le royaume de Siam plus de moitié d'étrangers, Péguans et autres, qui s'y sont naturaralisés par les incursions. On y devient esclave pour dettes, pour crimes, ou parce qu'on veut bien s'assujétir à la servitude, mais elle n'est qu'un service domestique, et très-doux. Point de noblesse, ni d'autre distinction que dans le temps qu'on possède une charge. Aussitôt qu'on en est dépouillé, on rentre dans la classe du peuple. Les enfans des grands n'ont aucun privilége à cet égard. Les Siamois respectent beaucoup la vieillesse. La mendicité est honteuse chez eux, et le vol encore plus. Ils nourrissent leurs parens pauvres, de peur qu'ils ne mendient. Ils ont un grand sang-froid, admirent peu, sont nés indifférens et peu curieux. Les femmes sont modestes, fidelles, renfermées. Celles qui sont surprises en faute, peuvent être vendues par leur mari à un homme qui, movennant un tribut, a le droit de les prostituer.

La taille, la physionomie, l'habillement, ressemblent dans l'intérieur du pays plus ou moins à ce que nous avons dit du voisinage. Il fait bien chaud, on se convresort peu, mais plus modestement à Siam qu'ailleurs. Les visages en losange, pointus du haut et du bas, élargis par les joues, tirant sur le Tartare et le Chinois, y sont plus communs que les autres. Leurs maisons sont élevées sur des piliers à cause de l'inondation et sont d'une construction très-facile; des claies de bambou ferment les murailles et les planchers. Les meubles sont trèssimples, les mets aussi, et à très-grand marché. A la honte de la sobriété, disent les auteurs, les Siamois ne vivent pas plus long-temps que d'autres, et ne sont pas plus exempts de maladies éruptives, cancers, abcès, fistules, et principalement les érésypèles. Ils ont sans donte des médecins. Où n'y en a-t-il pas? Leurs méthodes curatives consistent en recettes et à faire fonler le corps. La vie des Siamois est extrêmement oisive. Manger, jouer, fumer, dormir, et courir les rues et les places pour voir les baladins et les faiseurs de tours qui sont fort adroits, c'est là leur principale occupation. Les femmes font tout dans un ménage. La voiture la plus

Ba s'er qui

là q visi la s se n pare pas. jour partins. Les qu'u hibé épou pers sont leurs l'enfa ficile pren mon dont autre polis

d'insi

abilleeur du s avons onse tement en los, élar-**Fartare** unsque élevées ation et ile; des urailles nt trèss-grand briété , e vivent s, et ne es érupet prinont sans n a-t-il es cononler le xtrêmefumer, s places seurs de t là leur

nes font

e la plus

ordinaire à cause de l'inondation, est le Balon, bateau fait d'un seul arbre. Il s'en trouve de seize à vingt toises de long qui portent cent et cent vingt rameurs. Ils vont avec la vîtesse d'une flèche. C'est là que les grands étalent tout leur luxe.

Le mariage est une affaire de trois visites. A la première on demande, à la seconde on voit, à la troisième on se marie. Il ne faut que la présence des parens. Les Talapoins ne s'en mêlent pas. Ils viennent seulement quelques jours après donner des bénédictions et des prières. La cérémonie est comme par-tout ailleurs, accompagnée de festins, de plaisirs et de grandes dépenses. Les Siamois ne prennent ordinairement qu'une femme. Il y a des degrés prohibés. Cependant le roi de Siam peut épouser sa sœur. Le commerce entre personnes libres se souffre. Les enfans sont élevés dans un grand respect pour leurs parens; si on n'y étoit forme des l'enfance, ce seroit une étude bien difficile que celle des attitudes qu'on doit prendre devant les supérieurs, les démonstrations, les gestes, les prostrations dont on doit se prévenir les uns les autres, sous peine de passer pour impolis, et même de se rendre coupables d'insultes.

Ils ont deux langues; le Siamois qui est la langue commune, et la Balie qui est la langue sacrée. Mais elle n'est pas connue exclusivement par les prêtres. Le Siamois approche du Chinois. Cette langue est accentuée. On diroit qu'ils chantent en parlant. Ils sont prompts et surs arithméticiens, mauvais philosophes, point physiciens, étudient le ciel, principalement en astrologues, pour deviner et prédire; cependant ils ont des tables astronomiques, et calculent les éclipses. Ils travaillent à tout, fondent les métaux, manient le bois, maconnent, dorent, sculptent, peignent et n'excellent qu'en broderies. Ils sont de bonne foi dans le commerce. L'or est marchandise. L'argent se monnoie, mais à petite valeur. Les denrées se paient en Coris, petites coquilles qui viennent des Maldives. Il en faut sept ou huit cents pour un denier; mais aussi avec un denier on a presque sa nourriture.

On brûle les corps. Les Talapoins assistent aux funérailles. Bien loin de penser que le penchant naturel des ames soit d'être dans un corps, ils croient au contraire que la transmigration est une peine. D'ailleurs, il est très-difficile de donner à un Siamois l'idée d'un

espi cet avec croi térie déro Qua souv tran: Siem cêtre géné les de ne le de le migra succè radis Cha qu'or rien l'ame

La commo cepte ne di Siama leur sen rictruire

dieu.

iois qui Balie qui n'est pas prêtres. is. Cette it qu'ils prompts philosot le ciel, , pour t ils ont calculent ut, fonois, mapeignent . Ils sont ce. L'or nonnoie, nrées se illes qui faut sept er; mais esque sa

lalapoins
Loin de
des ames
croient
ation est
rès-diffidée d'un

esprit. Ils ne sont pas plus avancés à cet égard que ne l'étoient les Romains avec leurs Lares, leurs Mânes, ils croient que ce sont des substances matérielles, mais si subtiles, qu'elles se dérobent à l'attouchement et à la vue. Quand elles quittent le corps, elles s'en souviennentencore dans leurs premières transmigrations: c'est pour cela que les Sirmois prient les ames de leurs ancêtres, jusqu'à la troisième et quatrième génération, présumant qu'après cela, les dernières transmigrations éprouvées, ne leur permettent plus de se souvenir de leurs descendans. A toutes les transmigrations, si on s'y est bien conduit, succède le Nireupan, le véritable paradis qui est non pas l'annihilation de Chaca, mais un repos universel; ce qu'on pourroit appeler le bienheureux rien faire des Italiens. Dans cet état, l'ame d'un Siamois goûte le plaisir d'un dieu.

La morale des Siamois est renfermée comme celle des Lanjans, en cinq préceptes prêchés par les Talapoins. On ne dira rien de particulier de ceux de Siam. Ils ont quelques pratiques qui leur sont propres, et qui ne touchent en rien à l'essentiel de l'institut. Instruire dans les écoles et prêcher la continence, est pour eux de rigueur. Il y a des Talapoines astreintes à la même austérité. Ordinairement on ne les reçoit que vieilles. Les missionnaires ont cru trouver chez les Talapoins, l'hiérarchie de l'église catholique. Les Sancrats, supérieurs des grands monastères, sont les évêques et les supérieurs des petits curés. En effet, les Sancrats ont seuls le pouvoir de faire des Talapoins, comme les évêques seuls confèrent les ordres. Il y a une très-grande subordination entre eux. Les temples sont couronnés de pyramides, et pleins de statues monstrueuses. Le fondateur ou réformateur de leur religion se nomme Sommona Codom, qui veut dire Seigneur, dont ils fixent l'époque cinq cents ans avant l'ère commune. C'étoit un très-saint homme, qui donna tous ses biens aux pauvres pour se livrer sans distraction à l'étude, à l'oraison, au jeûne, à la mortification des sens, et aux exercices de la vie parfaite; mais comme ces pratiques ne sont possibles qu'aux Talapoins, il embrassa leur profession. C'étoit un rude champion, il vainquit, en combat singulier, un très-fort homme qui doutoit de ses perfections. Il pouvoit se faire si grand, qu'on avoit peine à le parcourir des yeux, et si petit qu'il

écha trans il ve beau mon chéri voule « hò « s'il « pli sa co. que mour statue Il jou Siamo est pro impat: Messi

quefoi Les cruelle sible pour a n'avoi On ta n'avoi qu'on moire, bas le i

et on r

r. Il v a ême auses recoit ont cru érarchie rats, sues, sont les petits t senls le , come ordres. Il ion entre onnés de es monsormateur Som mona ur, dont ans avant très-saint piens aux istraction à la morercices de ces pratialapoins, étoit un n combat qui douuvoit se eine à le etit qu'il

échappoit à la vue, si agile qu'il se transportoit en un clin d'œil par-tout où il vouloit. Cette propriété lui servit beaucoup à étendre sa religion. Sommona Codom, supplié par son disciple chéri d'éteindre le feu de l'enfer, n'en voulut rien faire, « parce que les « hommes deviendroient trop méchans. « s'ils perdoient la crainte de ce sup-« plice ». Ce saint tua un homme dans sa colère; c'est pour cela qu'il ne vécut que quatre-vingts ans. Avant que de mourir, il ordonna qu'on lui dressat des statues, et qu'on lui bâtît des temples. Il jouit actuellement du Nireupan. Les Siamois espèrent un autre législateur qui est prédit. Ils l'attendent avec la même impatience que les Juiss attendent le Messie, et ont été, comme eux, quelquefois trompés par des imposteurs.

Les lois sont sévères et les punitions cruelles, relatives autant qu'il est possible aux crimes. On coud la bouche pour avoir trop parlé, on la fend pour n'avoir pas dit ce qu'on devoit révéler. On taillade la tête avec un sabre pour n'avoir pas exécuté un ordre donné, ce qu'on appèle piquer et exciter la ménoire. La honte du supplice ne passe pas le moment; après on n'y songe plus, et on reprend ses charges et ses dignités.

Le châtiment le plus ordinaire, est la flagellation avec des bambous fendus qui font des entailles profondes. Les femmes y sont assujéties. Quand c'est le roi qui l'ordonne, les suppliciés montrent avec complaisance les cicatrices qui restent, « parce que le roi leur a « fait l'honneur de penser à eux ». On aura peine à se persuader que cette adulation est l'extravagance de toute une nation.

Cependant on peut tout croire de la crainte qui fait courber les peuples sous le joug des despotes, et auenn roi ne l'est plus que celui de Siam. Il intimide les grands par des châtimens cruels et arbitraires, et écrase les petits par des impôts. Aussi personne ne lui est-il attaché que ceux qui le servent dans son intérieur. Ce sont des femmes et des eunuques. Il fait crever les yeux à ses frères, et tient tous ses autres parens dans la plus grande dépendance. sujets sont obligés de travailler six mois de l'année pour lui. On craint de paroître riche, et on enfouit tout ce qu'on peut avoir de précieux, pour se mettre à l'abri de toutes recherches. L'horreur que les Siamois ont pour l'effusion du sang, les rend peu propres à la guerre Quand ils sont en présence de l'ennemi,

ils ti tuer ils tin mis nomi Siam qu'or gina roi d prése passe

saten Ce mées ainsi. des m de qu quatre voisin ritoie Siamo parce homn ne s'e vifs. C cellen son ex penda: avec u elle se fendus
les. Les
and c'est
nés moncatrices
oi leur a
ux ». On
cette aduoute une

oire de la aples sous nn roi ne l intimide cruels et ts par des i est-il att dans son es et des reux à ses es parens ince. Ses r six mois nt de pant ce qu'on se mettre L'horreur ffusion du la guerre. l'ennemi,

ils tirent toujours trop haut de peur de tuer; cependant si l'ennemi approche, ils tirent plus bas. C'est sa faute de s'être mis à portée d'être tué. Un provençal nommé Cyprien, qui servoit le roi de Siam contre celui de Singor, voyant qu'on lui défendoit de tirer droit, s'imagina que c'étoit par trahison contre le roi de Siam. Las de voir les armées en présence, sans en venir aux mains, il passe la nuit dans le camp ennemi, va prendre le roi de Singor jusques dans sa tente, et l'amène au monarque siamois.

Ce n'étoient pas cependant des armées peu importantes que l'on bravoit ainsi. Le premier roi dont nous ayons des mémoires un peu sûrs en leva une de quatre cents mille hommes, et de quatre mille éléphans, contre deux rois voisins, dont les forces respectables méritoient apparemment cet effort. Le Siamois fit sa levée en douze jours, parce qu'il fut proclamé que tous les hommes au - dessous soixante ans qui ne s'enrôleroient pas, seroient brûlés vifs. C'étoit cependant, dit-on, un excellent prince. Il commanda lui-même son expédition, qui fut heureuse; mais pendant son absence la reine s'oublia avec un officier : quand son mari revint elle se trouva enceinte. De peur qu'il ne s'en aperçut, elle l'empoisonna, et épousa son galant. Son accouchement prématuré découvrit le crime. Cette marâtre le combla en empoisonnant aussi un enfant de huit ans qu'elle avoit eu du roi, pour rendre héritier le fruit de son adultere. Le roi de Camboje, de concert avec les grands de Siam, fit tuer la reine et son nouvel époux. On mit sur le trône, à sa place, un parent du roi défunt, qu'on tira de l'ordre des Talapoins qu'il avoit embrassé.

15/6

Ces événemens ne purent se passer sans jeter beaucoup de troubles dans le gouvernement. Le roi de Barma, usurpateur du Pégu, apprenant que le roi Talapoin ne se faisoit ni aimer, ni estimer, se jeta dans le Siamois avec huit cents mille hommes, dont mille Portugais faisoient la principale force, mille pièces de canon, et cinq mille éléphans. Il investit la capitale. Le Talapoin se défendit avec bravoure et intelligence. Il soutint quatre assauts furieux. Suivant toutes les apparences il auroit succombé au cinquième, si une révolte dans le l'égu n'y eût rappelé le roi Barma. Chaumigrem, son successeur, revint contre Siam avec une armée de quinze cents mille hommes, rendit le royaume tributaire, et emmena

la ren nois

prin gu, qu'il Noir aprè toire tés, généi donn d'avo cons, grand sionna temps croise il y er par ce état de

De le chen richesse palais, gier dan prisonn léchu degner,

de Cho

la reine au Pégu avec ses deux fils renommés le Prince blanc et le Prince noir.

Après une révolution qui obligea le prince Barma de retourner dans le Pégu, malgré dix-sept cents mille hommes qu'il avoit amenés contre Siam, le prince Noir monta sur le trône, et fut remplacé après sa mort par lé prince Blanc. L'histoire partage entre eux deux des cruautés, des injustices, ainsi que des actions généreuses et dignes d'estime; mais elle donne au prince Blanc seul, la barbarie d'avoir fait tuer, sur de simples soupcons, son fils unique, jeune homme de grande espérance. Cette action occasionna des troubles qui durèrent longtemps, parce que les successions se croisèrent. Entre les légitimes héritiers, il y eut des usurpateurs. Le royaume, par ces concurrens, se trouva dans un état de guerre perpétuel jusqu'au régne de Chaou-Pasa-Thong.

De la place de chancelier, il s'ouvrit le chemin au trône par son crédit et ses Pasa Thong richesses. Il entra à main armée dans le palais, et força le monarque de se réfugier dans un temple, d'où il le ramena prisonnier au palais, et le fit déclarer léchu de la couronne, et indigne de régner, pour avoir abandonné le palais,

1590.

Chaon-1627.

in parent ordre des se passer es dans le ma, usurue le roi r, ni estiavec huit lle Porturce, mille éléphans. lapoin se elligence. ieux. Suiuroit suce révolte roi Barsseur, rermée de rendit

emniena

onna, et

chement

e. Cette

isonnaut

elle avoit

r le fruit

boje, de

Siam, fit

poux. On

(6

**((** 

((

((

« I

Su

val

sa

et l

ché

frèr

que

tués

de y

sa so

mon la pr

faire

a. po

pour

ses f

pliqu

absol

avou

la vé

sin,

de la

dans

comn

et soi

comme s'il l'eût fait volontairement. On ne dit pas ce que devint ce malheureux roi. L'usurpateur força sa fille de lui donner la main, quoiqu'il fût déjà marié. Elle le fit avec répugnance, eut cependant de lui un fils et une fille, et mourut avant la catastrophe de sa famille.

Le roi déposé avoit la issé en core quatre fils et une fille, auxquels les Siamois témoignoient un attachement désagréable à l'usurpateur. Il résolut de s'en défaire, ainsi que des seigneurs qui lui étoient suspects. Chaou-Pasa-Thong perdit une fille d'une première femme qu'il aimoit tendrement. Il fit faire à la princesse des funérailles somptueuses. On remarquera entre les cérémonies, que toutes les dames de la cour furent obligées de pleurer deux jours et deux nuits : si la fatigue ou le sommeil tarissoit les larmes, il y avoit entr'elles des vieilles armées de disciplines, qui en revivifioient la source. Le roi lui-même, recueillant les cendres, selon la coutume, trouva un morceau de chair assezi gros, qui n'étoit pas endommagé. Il dit aux seigneurs présens : « Qu'en pensez-« vous? Est-ce par respect que les flam-« mes ont épargné ces restes du corps « de ma fille »? Un d'eux répondit

a fille de fût dejà nce, eut ne fille, he de sa requatre amois tésagréable s'en dés qui lui sa-Thong re femme faire à la nptueuses. rémonies, our furent rs et deux meil tarisr'elles des s, qui en lui-même, n la couchair asser agé. Il dit en penseze les flamdu corps répondit :

rement.

malheu-

« Votre majesté est trop éclairée pour « douter de ce qu'elle voit. Ah! sans « doute, répliqua le monarque en furie, « je n'ai que trop de raisons de ne plus « douter de ce que j'ai soupçonné mille « fois, que ma fille a été empoisonnée ». Sur cette preuve, dont on sent toute la valeur, il fit empoisonner la princesse sa belle-sœur, tous les princes du sang, et les seigneurs les plus distingués attachés à la famille royale. Des quatre frères, un seul se sauva, et l'on ignore quelle fut sa destinée. Deux autres furent tués sur-le-champ, et le quatrième, âgé de vingt ans, réservé au supplice avec sa sœur. Sous prétexte que celle-ci avoit montré quelque gaîté aux funérailles de la princesse, le tyran jugea à propos de faire tomber le soupçon sur elle. Il n'y a point de tourmens qu'il n'employât pour lui arracher des aveux, ainsi qu'à ses femmes, qui furent comme elle appliquées à la question. Elle ne nia pas absolument le fait; mais on croit qu'elle avoua, moins pour rendre hommage à la vérité, que pour désoler son assassin, en augmentant le regret qu'il avoit de la mort de sa fille. Il la fit expirer dans les tourmens. Pour le jeune prince, comme le tyran vit que sa bonne mime et son air d'assurance inspiroient de la Tom. 7.

pitié, il en craignit les effets, et le fit exécuter promptement. Plus de trois mille personnes des première familles périrent à cette occasion, non sans faire connoître, ainsi que la princesse, que cette accusation n'étoit qu'un prétexte pour se débarrasser de ceux que le roi redoutoit. Il régna trente ans. Son fils

Chaou-Naraye, lui succéda.

Ce prince effaça par ses belles qualités la tache de son origine. Fils d'un usurpateur, bourreau de ses princes, et calomniateur atroce, Chaou-Naraye se montra indulgent, modéré, équitable. A ses vertus, les missionnaires le jugèrent digne d'être chrétien. Les événemens auxquels cette opinion donna lieu, sont la plus intéressante partie de son histoire. Presque en montant sur le trône, il eut un demêlé avec les talapoins; ils prirent des mesures pour l'assassiner, un jour qu'il devoit venir au temple: mais le complot fut découvert. Le roi fit massacrer les coupables par les soldats de sa garde, et traita avec sévérité les talapoins et le peuple, qui s'étoit laissé fanatiser. Un des Sancerats se plaignit de sa rigueur. Pour réponse, Chaou-Naraye envoya dans sa maison un singe de la grosse espèce, avec le commandement de le bien nourrir, et de lui

lais jus mai qu' lain batt alla

déli « qı

« se « di

« ler « mi « Al

« qu « sév « per

homil ne

fut tr guerr liaire d'être ses pa par le de Sia

qu'il

le fit trois milles s faire e, que étexte le roi on fils s quals d'un rinces, Varaye , équiaires le es évédonna

aires le des évédonna artie de t sur le es talaur l'asenir au ouvert.

les par ta avec e , qui ncerats éponse,

maison le comt de lui laisser faire chez lui tout ce qu'il voudroit jusqu'à nouvel ordre. Le malicieux animal ne fut pas plutôt chez le Sancerat, qu'il renversa tout, brisa les porcelaines, gâta les tapis, mordit les uns, battit les autres. Le Sancerat désolé, alla trouver le roi, et le supplia de le délivrer d'un hôte si dangereux. « Eh « quoi! lui dit le prince, vous ne pouvez « souffrir la liberté extravagante d'un « seul animal, et vous voulez que j'en-« dure pendant toute ma vie les inso-« lences d'un peuple, plus méchant « mille fois que les singes de nos forêts? « Allez, continua le monarque, sachez « que si je sais punir les méchans avec « sévérité, je sais encore mieux récom-« penser les bons ». En effet, il n'y avoit sorte de grâce qu'un honnête homme ne pût attendre de lui. Jamais il ne renvoya sans récompense ceux qui s'étoient rendus utiles au public.

Pendant le cours de son règne, qui fut très-long, on ne lui connoît qu'une guerre dans laquelle il se rendit auxiliaire d'un roi de Camboje, qui venoit d'être renversé de son trône par un de ses parens. L'usurpateur étoit soutenu par le roi de la Cochinchine. Le conseil de Siam représenta à Chaou-Naraye qu'il ne pouvoit envoyer des troupes

W.

((

\*

-((

\*\*

((

\*

\*

\*\*\*

(( '

W

a T

a la

: (C S

ik s

K S

« T

(( C

K U

a d

-« v

w l

"(C 'C

u d

« p

·( 0

« e

" q

assez nombreuses pour espérer du succès; qu'au contraire, il étoit à craindre que cette expédition, ne l'exposat à de grands dangers. Il répondit fermement : « Ces raisons sont inutiles. La gloire « que le roi de Siam acquerra en pro-« tégeant un prince malheureux, son « allié, dont il n'a rien à attendre, le « dédommagera de toutes ses pertes ». En cette occasion, la magnanimité l'emporta sun la prudence, qui étoit la

vertu principale de ce prince.

Quelques historiens ont néanmoins prétendu qu'il en avoit manqué dans co qui se passa à l'égard de la religion chrétienne, qu'il vouloit, disoit-on, établir dans son royaume, au préjudice de la dominante. A la vérité, il recut trèsbien les missionnaires que. Louis XIV lui envoya ; il leur permit de bâtir des églises, d'y faire l'exercice public de leur religion, d'y gagner des prosélytes s'ils pouvoient; mais quant à lui, lorsque l'ambassadeur le pressa, au nom du roi, d'embrasser la religion chrétienne, il répondit : « Je suis extrê-« mement faché que le roi de France, « mon bon ami, me propose une chose « si difficile: je m'en rapporte à sa « sagesse, pour juger de l'importance, et

« de la difficulté qui se rencontre dans

1682.

u sucaindre
t à de
ment:
gloire
a prox, son
re, le
artes ».
tél'emtoit la

amoins é dans eligion on, étadice de ut trèss XIV uir des plic de sélytes , lorsn nom h chréextrêrance, chose e à sa nce, et e dans

« un point aussi délicat que l'est le « changement d'une religion reçue et « suivie dans mon royatime, sans dis-« continuation, depuis deux mille deux « cents vingt-neuf ans. Au reste, je « m'étonne que le roi de France s'inté-« resse si fort dans une affaire qui ne \* regarde que Dieu, où même il semble « qu'il ne prenne ancun intérêt ; car ce « vrai Dien, qui a créé le ciel et la « terre, et toutes les créatures qu'on y « voit, et qui leur a donné des natures et des inclinations si différentes, ne a pouvoit-il pas, s'il eût voulu, donner waux hommes des aines et des corps a semblables, leur inspirer les mêmes k sentimens pour la religion qu'il falloit « suivre, pour le culte qui lui étoit le a plus agréable, et faire naître toutes « les nations dans une même loi? Cet « ordre parmi les hommes, et cette « unité de religion, dépendabsolument « de la providence divine, et elle pou-« voit aussi aisément l'introduire dans « le monde, que la diversité des sectes « qui s'y sont établies de tout temps. Ne « doit-on pas croire que le vrai Dieu « prend plaisir à être honoré par des « oultes et des cérémonies différentes, « et à être glorifié par une prodigieuse « quantité de créatures, qui le louent « chacune à leur manière? Quoiqu'il en « soit, continua le roi, puisque nous « savons que Dieu est le maître absolu « du monde, et que nous sommes per-« suadés que rien ne se fait contre sa « volonté, je résigne entièrement ma « personne et mes états entre les bras « de la miséricorde et de la providence « divine, et je conjure de tout mon « cœur son éternelle sagesse d'en dis-« poser selon son bon plaisir ». Ce raisonnement qui ne plairoit pas plus à un talapoin qu'à un muphti, prouve que Chaou-Narayen'avoit pas un penchant exclusif pour la religion chrétienne. La prédilection qu'il lui marqua étoit plutôt l'effet de la politique que de la conviction.

Il avoit pris auprès de lui un grec, nommé Faulkon, que les Français appellent Constance, nom qui n'est pas plus grec que l'autre. Enrichi par le commerce, ruiné par des hasards de mer, la fortune reconciliée avec Faulkon, l'amena aux pieds du trône. Le roi trouva en lui des talens de gouvernement inconnus à ses Siamois; il lui donna toute sa confiance. Faulkon s'y borna, et ne voulut aucune charge. Sa modération auroit dû écarter l'envie; mais cette passion peut-elle jamais s'é-

loi fra ch mı fay  $\mathbf{geo}$ éte tro  $\mathbf{m}\mathbf{c}$ soli tion aux plu sur pou d'er règ

voir la le rent prop qu'il un la aime tout dign l'int mais

ence

mai

qu'il en e nous absolu es perntre sa ent ma es bras vidence it mon en dis-Ce railus à un uve que enchant étienne. ua étoit e de la

n grec,
cais apest pas
par le
ards de
c Faulne. Le
gouveri; il lui
lkon s'y
charge.
l'envie;
nais s'é-

loigner des cours? Les missionnaires français voyant le Grec en crédit, s'attachèrent à lui, quoiqu'il fût d'une communion différente. Le roi, dans les faveurs qu'il leur prodiguoit, ne songeoit qu'au bien de son royaume, à étendre son commerce, à discipliner ses troupes, à fortifier ses villes, par les moyens que lui fournissoit une alliance solide avec la France. Dans cette intention, il donnoit des audiences flatteuses aux missionnaires; mais ils s'aperçurent plusieurs fois qu'après quelques propos sur la religion, il revenoit le plutôt qu'il pouvoit à ses objets favoris, la manière d'enrichir ses états, et de rendre son règne glorieux.

Faulkon fut long-temps aussi à n'avoir pas d'autres objets en vue; mais à
la longue, des intrigues qui se formèrent à la cour, le firent songer à ses
propres intérêts; Le roi n'avoit d'enfans
qu'une princesse, héritière du trône, et
un fils naturel, nommé Prapye, qu'il
aimoit tendrement. Il lui avoit donné
toutes les prérogatives extérieures de la
dignité royale. On croit qu'il étoit dans
l'intention de le marier à la princesse;
mais le monarque avoit deux frères
encore assez peu âgés pour aspirer à la
main de l'héritière. Les missionnaires

1688.

avoient gagne Prapye; il professoit ouvertement la religion chrétienne, chose qui déplaisoit souverainement aux grands et aux peuples. L'indignation pour l'apostasie du prince retomba sur Faulkon, qui étoit très-lié avec les missionnaires. Menacé d'un furieux orage, que la santé dhancelante du roi pouvoit rendre très-dangereux, Faulkon persuada au monarque de recevoir les Français dans Merghi et Bankok, ses deux principales forteresses, et les clefs du royaume, afin d'en faire une espèce d'école, où l'on enverroit les Siamois se former à l'art militaire et aux sciences européennes. Ce conscil, goûté et adopté, sembloit donner quelqu'assurance au favori; mais au contraire, l'exécution précipita sa ruine.

Entre les grands du royaume en dignité à la cour, existoit Pitracha, avec le titre de grand mandarin, homme rusé, audacieux, allié aux premières maisons, jouissant d'une grande réputation d'habileté et de zèle pour sa religion. Il cachoit de longue-main ses desseins, sous le voile du bien public. Il insinua au peuple que les Français n'étoient venus dans leur pays que pour faire périr la famille royale, pour anéantir leur religion et leurs lois, et les et de ro téi

rei tro de

ron
mo
env
cel
dar
ma
pha
qu'
le r
libr
Apr
s'êt
plus
des
rité

mai pye du

le je relig it ouchose grands ur l'aulkon, naires. que la rendre ada au is dans cipales ne, afin on l'on · à l'art

éennes.

embloit

favori;

récipita

en dia, avec nomme emières e répusa relises desblic. Il rançais e pour anéanet les obliger à se soumettre à Prapye et à Faulkon. Il eut aussi l'adresse de persuader les princes, frères du roi, qu'il n'agissoit que pour leurs intérêts; mais ils furent cruellement dé-

trompés.

Le roi, dans ce temps, tomba dangereusement malade; ce qui hâta la catastrophe. Pitracha étoit son frère de lait, de la race, dit-on, sur laquelle le père de Chaou-Naraye avoit usurpé la couronne. Jamais ils n'avoit marqué la moindre ambition, ni la plus légère envie d'aspirer à d'autre bonheur qu'à celui d'une vie privée. Le roi, cependant, lui avoit fait prendre comme malgré lui le commandement des éléphans et des chevaux, poste important qu'il remplitavechonneur. Le monarque le regardoit comme son ami; il entroit librement au palais à toutes les heures. Après avoir pris toutes ses mesures. s'être entourés de soldats levés dans le plus grand secret, Pitracha, profitant des facilités que lui donnoit sa familiarité avec le roi, se rend maître du palais, mande, de la part du roi malade, Prapye, son fils. Dans la chambre même du monarque, il entre en dispute avec le jeune prince sur son changement de religion, se jette sur lui et le tue, malgré

les cris et les instances du moribond

de

m

ne

le

qu

m

sû

sei

CO

tra

CI

CO

tru

ges

qu

de

et.

bar

Pid'e

Me

for

no

qu

bai

ce tio

ten

pour l'empêcher.

Cette tragédie avoit été précédée par la mort de Faulkon, qui fut pris dans le palais comme dans un piége, sans avoir le courage de se défendre, quoique des Français, qui l'accompagnoient, lui offrissent leurs bras et leurs épées. Il comptoit à la vérité sur l'amitié du roi, devant lequel on lui avoit promis qu'il pourroit se justifier; mais Pitracha étoit trop prudent pour risquer une pareille entrevue. Il fit charger de fers le favori, le livra aux bourreaux, qui lui firent souffrir toute sorte de tourmens, pour tirer la connoissance de ses trésors. Il mourut dans les douleurs de la torture. Ensuite, à force d'adresse, de protestations de fidélité et de dévouement à leur service, le grand mandarin attira à Louvo les deux frères du roi. Comme il étoit important pour lui que leur mort eût un air de justice, il les fit condamner par les mandarins assemblés, comme coupables d'entreprises contre sa propre vie. Ils furent enfermés dans un sac, et assommés avec des bois de sandal, pour se conformer à la loi de Siam, qui défend de répandre le sang des princes.

Pitracha.

Ce fut le dernier acte de la tragédie.

ribond

lée par is dans , sans uoique ent, lui pées. Il du roi, is qu'il itracha une pafers le qui lui rmens, trésors. la torse, de évoueandarin du roi. lui que l les fit emblés, contre és dans oois de loi de le sang

agédie.

On ne sait si Chaou-Naraye fut instruit de cet affreux dénouement. Il paroît qu'il mourut de sa maladie, et que Pitracha ne précipita les meurtres que pour avoir le pied sur les plus hauts degrés du trône, quand son prédécesseur fouleroit la première marche du tombeau. On n'est pas sûr du sort de la princesse. Les uns disent qu'elle fut assommée avec cérémonie comme ses oncles, les autres, que Pitracha l'épousa. Les missionnaires, dans leurs écrits, font de grands éloges de Chaou-Naraye. Ils lui donnent beaucoup de pénétration, de desir de s'instruire, beaucoup de prudence, de sagesse, de prévoyance. Il faut avouer qu'ils se ressentirent peu des influences de cette dernière vertu; car il laissa eux et les autres Français dans un cruel embarras.

Il s'ouvrit des négociations entre Pitracha, qui desiroit ardemment d'expulser les Français et de recouvrer Merghi et Bankok, les deux principales forteresses de son royaume qu'ils retenoient, et entre les chefs des Français, qui ne demandoient pas mieux que d'abandonner ces deux places, pourvu que ce fût sans dommages et avec des conditions honorables. Après des attaques soutenues courageusement par les Français,

6

-40 No

quoiqu'inégaux en force; avec le temps, les parties s'arrangerent. Les Siamois fournirent aux Français trois frégates avec les provisions nécessaires, et ils sortirent du royaume. Ainsi finirent les longues et coûteuses expéditions des Français à Siam, entreprises sur l'espérance de s'y établir, et de convertir le roi et ses sujets. Pitracha vécut et régna pen de temps; mais avec l'affection de ses sujets. Il s'étoit attaché les talapoins par son respect pour la religion, et mérita la vénération du peuple, qui croyoit voir en lui un cœur véritablement Siamois, rempli d'estime pour sa nation, et de mépris pour les autres peuples. Ces sentimens desirés par les Siamois dans leurs rois, expliquent la cause de la fureur qu'ils témoignèrent contre les missionnaires et leurs néophites, aussitôt que le ressort du fanatisme, longtemps comprimé, put se débander. La mort n'est rien auprès des tourmens qu'on fit souffrir aux chrétiens. Cependant il paroît que la religion ne fut pas le seul motif de la persécution, puisque les officiers et soldats prisonniers y furent exposés, comme les missionnaires et leurs néophites. Elle dura plus ou moins forte tout le règne de Pitracha; mais le christianisme ne fut pas entièrement détruit.

épo Il ve ront cette retir pour à ses mon méco signe princ fut n avoit droit d'être le pr accor secon à-dire mona dress ment son si fait ta d'être

Les troupe mettre

Sur so

cond:

emps,

amois égates

et ils

ent les

s des 'espé-

rtir le

régna on de

apoins

et mé-

royoit it Sia-

ation,

uples.

iamois

use de tre les

aussi-

long-

er. La

rmens

epen-

ut pas

isque

ers y

naires

us ou

acha;

tière-

1700

Le fils de Pitracha lui succéda. Il épousa la veuve de son père malgré elle. Il vécut peu, et la ssa de même la couronne à son fils, qui voulut aussi épouser cette princesse; mais elle le refusa, et se retira dans un couvent de talapoines, pour n'être pas forcée de condescendre à ses criminels desirs. Le fils aîné de ce monarque lui donna quelques sujets de mécontentement, ce qui le força à désigner le second pour lui succéder. Le prince favorisé refusa, quand son père fut mort, d'user du privilége qu'il lui avoit donné. Il rendit à son aîné son droit de primogéniture, à condition d'être son successeur, s'il venoit à mourir le premier; et en conséquence de cet accord, l'aîné prit la couronne, et le second fut déclaré grand prince, c'està-dire, héritier présomptif du trône. Le monarque eut plusieurs ensans. La tendresse paternelle lui fit oublier l'engagement pris avec son frère. Il nomma pour son successeur son fils aîné, qui s'étoit fait talapoin. Le religieux eut scrupule d'être complice du parjure de son père. Sur son refus, le père nomma son second fils, qui accepta.

Les deux grands princes levèrent des troupes. L'oncle battit le neveu, et le sit mettre à mort avec deux de ses frères. Il offrit sa couronne au talapoin, peutêtre pour l'éprouver. Le religieux persévéra dans sa vocation, ce qui inspira à l'oncle une grande amitié pour lui. Le fils du monarque en fut jaloux, et attaqua la vie de son cousin jusques dans le palais. Celui-ci effrayé, courut se jeter dans les bras de son oncle. Trrité d'un si noir attentat, le roi ordonna qu'on couchât son fils par terre, pour lui faire subir le châtiment du Bambou, usité dans le pays. Le religieux, on par pure humanité, ou par politique, pour n'avoir pas à craindre le ressentiment d'un homme qui pouvoit être un jour son maître, se couche sur le corps de son cousin, et s'écrie: « Seigneur, on « ne frappera pas votre fils qu'on ne « m'ait auparavant mis en pièces ». Le père, attendri, pardonne à son fils à la prière de son cousin, qui emmène le coupable dans son monastère. Il ne s'y renferma pas. Rappelé auprès de son père, il fut accusé d'avoir souillé son lit, et il fut condamné à une prison perpétuelle.

Chaonal Pa-

Le monarque, à l'âge de quatre-vingus ans, se voyoit deux fils. L'aîné qui vivoit dans la plus crapuleuse débauche, couvert de plus, d'une lèpre dégoûtante, fut exclus du trône. Le second, nommé

Che du Elev d'un de s des genc mais gard quer conti Par-t lorsq fatigu frère dans lépre du co plus malh Pégua ce ro vages. dirent et le s de l'e conva prière céda à

> de son Mai

, peutux perinspira · lui. Le et attaes dans se jeter té d'un a qu'on lui faire u, usité par pure , pour entiment un jour corps de neur, on qu'on ne ces ». Le on fils à emmène re. Il ne après de r souillé ne prison

re-vingts qui vivoit he , couoûtante , , nommé

Chaomal-Padou, c'est-à-dire, seigneur du temple, eut les vœux du peuple. Elevé dans les pagodes, il s'étoit pénétré d'un zèle outré pour les superstitions de son pays; il avoit aussi pris le goût des vertus douces, l'affabilité, l'indulgence, qui le firent chérir de ses peuples; mais il porta ces vertus trop loin a l'égard de son frère ambitieux, inquiet et querelleur. Il se faisoit un plaisir de contrarier son frère, de le chagriner. Par-tout il prenoit la première place, lorsqu'il le pouvoit. Chaouat-Padou, fatigué des malignes attaques de son frère, lui céda le trône, et se retira dans un couvent. Sous ce monarque lépreux, aussi disgracié de l'esprit que du corps, les affaires tombèrent dans le plus grand désordre. Pour comble de malheur, les Bramas, vainqueurs des Péguans, et unis à eux, se jetèrent sur ce royaume, et y firent de grands ravages. Les princes et les grands se rendirent à la pagode de Chaoual-Padou, et le supplièrent de reprendre les rênes de l'empire ébranlé. Le roi lui-même, convaincu de son incapacité, joignit ses prières à celles de ses sujets. Chaoual céda à tant d'instances, et fit le sacrifice de son goût pour la retraite.

Mais il auroit fallu d'autres qualités

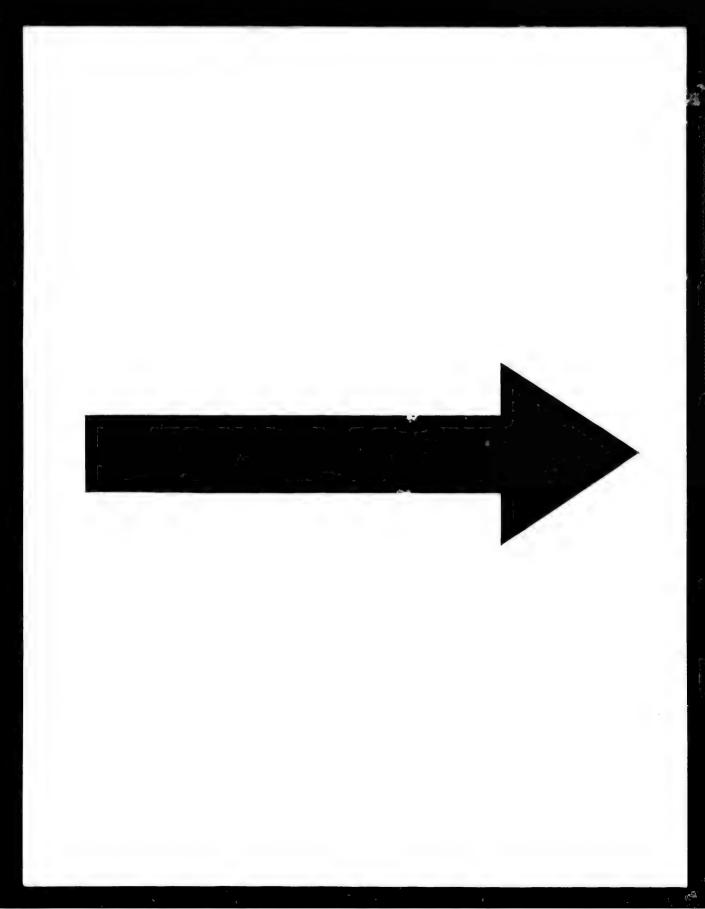



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503



que la douceur et la bonté, pour éloigner des conquérans avides de butin. La prudence, même, compagne ordinaire de ces vertus pacifiques, ne se trouvoit pas dans le conseil de Siam. Pleins d'un sot orgueil, les Siamois méprisèrent d'abord leurs ennemis; et quand ils ne purent plus se dissimuler leurs succès, d'une configue insolente, ils passèrent au découragement et à la consternation. Les troupes qu'ils levèrent en très-grand nombre; sans ordre, sans discipline, étoient devant les intrépides Bramas, comme un troupeau devant le loup. Les soldats demandoient à leurs chefs aussi lâches et aussi inexpérimentés qu'eux, comment il falloit combattre; mais ils cherchoient de quel côté ils pourroient fuir. Cen'étoit pas que ces ennemis fussent si redoutables, une poignée d'étrangers, presque tous Français, les missionnaires, et leurs néophites qui avoient survéen à la dernière persécution, tinrent tête aux Bramas et se firent respecter; mais leur courage n'en inspira pas à un peuple amolli. La capitale fut prise. Le roi et sa cour se sauvèrent dans les montagnes. Le royaume entier fut pillé, dévasté, et réduit à la dernière misère. Les vainqueurs ne se retirerent, que quand ils ne trouvèrent plus rien à

predante dan lace opurate lace diffe dépondent

vire

est un verse Elle o plus deux au-lie loppe grand le gollentes

et son

pur éloibutin. La ordinaire trouvoit eins d'un prisèrent and ils ne s succès, passèrent ternation. res-grand iscipline, Bramas, loup. Les hefs aussi s qu'eux, mais ils ourroient mis fussent étrangers, sionnaires, at survecu nrent tête cter; mais pas à un t prise. Le s les monfut pillé, re misère. rent, que

us tren a

prendre, et emmenèrent une multitude innombrable de captifs. Les barbares pressés des'enrichir pour retourner jouir dans le Pégn, dirigeoient principalement leurs efforts contre ceux que la populace, jointe à eux, leur indiquoit comme opulens. Il n'ya point de tourmens qu'ils ne leur fissent souffrir, pour les forcer à découvrir leurs trésors, et s'il y en eut quelques-uns qui avoient regardé indifféremment le malheur des premiers dépouillés, ils eurent tous lieu de se repentir de leur indolence, quand ils se virent maluaités et ruinés à leur tour.

## CAMBOJE.

Le pays de Camboje, voisin de Siam, est une vallee qu'une grande rivière tra- entre Siam, verse. Elle ressemble par-là à l'Egypte. Laos, Ciam-Elle est moins longue, mais plus large, chinchine et plus agréablement située, bornée de Indes. deux côtés par des montagnes fertiles, au-lieu des montagnes stériles qui enveloppent le pays des pyramides. La plus grande étendue de ses côtes, est sur le golfe de Siam. Les terres y sont excellentes. Le sucre et l'indigo y croissent, et sont d'une bonne qualité. On y trouve

Camboje,

aussi toutes les autres productions particulières à ces riches contrées, ivoire, pierres précieuses, bois de senteur, drogues médicinales, crystal, lacques, gomme, et tous les alimens à bon marché. L'air, quoique très-chaud, y est excellent, parce qu'il est rafraîchi par le zéphir des forêts dont les montagnes sont convertes, mais on y est tourmenté par des nuées de moustiques. Il faut y craindre aussi les serpens, les lézards aîles à pieds crochus, couverts d'écailles, de sept ou huit pieds de long, ce sont sans doute des crocodiles terrestres, des écureuils volans, de trèsgros rats, et des singes dangereux. Un arbre de ce pays, fournit, par l'incision, une huile qui fait l'effet du goudron pour les vaisseaux; les écorces d'arbres qu'on y trempe, éc ent comme les torches. Le jus d'un autre arbre, est un poison sans remède, quand il est infusé dans une plaie; au contraire, on peut s'en humecter le corps sans aucun risque, pourvu que la peau ne soit nulle part entamée. C'est la même propriété que le virus hydrophobique. Toutes ces productions et d'autres que nous omettons, ne sont pas des propriétés exclusives du continent, elles se trouvent dans les îles qui avoisinent Camboje. La plupart,

que hab d'ha pira une pose insu réfu font les C de C

qu'e de b térie coup ching nérés Holla Les. trouv ce qu à Can habile ploye Leur ces ca dégui pense méter

avec t

ons par-, ivoire, senteur, lacques, bon marid, y est aîchi par ontagnes est tourtiques. Il pens, les , couverts ls de long, odiles ter-, de trèsereux. Un l'incision, dron pour ores qu'on es torches. un poison nfusé dans peut s'en in risque, nulle part iété que le s ces proomettons, clusives du

ans les îles

plupart,

quoiqu'avec d'assez bons ports, sont sans habitans, ou médiocrement peuplées d'habitans très-pauvres, parce que les pirates les infestent souvent. Ce n'est pas une race uniforme; mais une espèce composée de Malais, Macassars, ou autres insulaires échappés à des naufrages, et réfugiés dans ces rochers dont ils se font une patrie. Les pirates, sur-tont les Chinois, infestent même la rivière de Camboje, et se retirent dans les îles qu'elle forme.

Le palais du roi environné seulement de bambous, est riche et orné dans l'intérieur. On trouve dans le pays beaucoup de Chinois, Japonois, Cochinchinois, Malais et de Portugais dégénérés, qui sont à la solde du roi. Les Hollandois y ont une loge de commerce. Les Anglais dédaignent d'en établir. Ils trouvent plus aisément à Siam et ailleurs, ce qu'ils iroient chercher à grands frais à Camboje. Les Cambojens sont trèshabiles dans toutes les manières d'employer la soie, sur-tout dans la broderie. Leur religion est comme celle de tous ces cantons, celle de Fø, plus ou moins déguisée. Une vie à venir, des récompenses voluptueuses et des peines, la métempsicose, un clergé nombreux, avec une hiérarchie. Le chef est égal au

roi : il senomme Roides Pretres. Il est a rrivé quelquefois quele monarque civil a reuni oe titre sacerdotal : ce qui n'a pas été inutile à sa puissance, qui d'ailleurs est desponque. Tous les biens de ses sujets, quand ils meurent, sont à lui. Les femmes et les enfans n'héritent que de ce qu'ils peuvent cucher. L'ambassadeur hollandais allant à l'audience du monarque, étoit attendu sur le bord de l'eau, par un vieil éléphant édenté, pour sa monture, et quatre charrettes. où l'on entassa les présens et son bagage. Cette réception peut être mise en parallèle avec le traitement fait au chevalier de Forbin à Siam; on venoit de lui con fier les premières dignités de l'empire : « Ma maison, dit-il, etoit garnie de « quelques mentiles peu considérables. « On y a ajonté deux assiettes, deux a grandes compes d'argent fort minces, « quatre douzaines de serviettes de toile a de coton, et deux bougies de cire k jaune par jour. Voilà, afouta-t-il. a tout l'équipage de monsieur le grand « amiral et général des armées du roi» Et voilà, pouvons-nous dire, le luxe intérieur de ces cours dont on nous fait tant detalage. Les Espagnols se sont mêles des affaires de ce royaume. Appelés des Philippines par un roi Maho-

méta
ils an
ils tr
insta
Pra
le tr
que,
mités
méta
sans
jalous
royau
guerr
quis,

tribut

Le de côt puelles ssez anitre nomm nieux hinois aroît du est

es femi

res. Il est rque civil de qui n'a qui d'ails biens de t, sont a n'heritent her. L'am-Paudience sur le bord it édenté, charrettes, on bagage. se en paraln chevalier de lui con e l'empire : garnie de rsiderables. ttes, deux ort minces. ttes de toile ies de cire ajouta-t-il, or le grand re, le luxe ols se sont n roi Maho-

métan qui promit de se faire chrétien, ils arriverent trop tand à son secours. Ils trouvèrent sur le trône un usurpateur installé par le roi de Siam, nommé Pranear, qui veut dire Gueule-torse le traître. Ils chassement ce laid monarque, allèrent chercher jusqu'aux extrémités de la Cochinchine le fils du Mahométan, qu'ils rétablirent. Devenus puissans à cette cour, ils inspirérent de la jalousie, et furent massacrés. Le royaume de Camboje a été agité de guerres civiles. Les Siamois l'ont conquis en 1717, et depuis illest devenu tributaire de la Chine.

## CIAMPA.

Le petit pays de Ciampa a un peu Ciampa enle côtes semées de bas-fonds, entre les-tre la Cochinquelles se trouvent des ports et des haies chine et la ssez sûrs. Les Cochinchinois sont les Camboie. naîtres du pays, dont les naturels se nomment Loys. Ils sont grands, bruns, ses duroi» nieux faits, plus beaux que les Cochinhinois, ont cependant le nez plat. Il on nous fait aroit que la couleur de distinction chez ux est la noire. Leurs contumes sont aume. Ap rêlees. On vend les emplois. Ce sont es femmes du roi qui prêtent l'argent à

gros intérêt : c'est tout leur revenu. Toutes les religions sont tolérées : les principales sont la Mahométane et celle de Confucius. Il y a des missionnaires catholiques : ils furent très-utiles à un vaisseau français, qui aborda par hasard dans ce pays, et pensa être pillé. Deux officiers ayant mis pied à terre avec confiance, trouvèrent dans le roi et sa cour les politesses perfides de filoux effrontés, mais lâches et craintifs. Pour de l'argent, les Français échappèrent à leurs piéges. Le petit monarque est vassal de celui de la Cochinchine, et lui fait hommage. On ne voit pas qu'il lui paie de tribut. Le second mandarin de son conseil doit être Cochinchinois. Les Loys supportent leur asservissement avec une résignation rare. Le roi, à l'aide de ses Cochinchinois, traite les grands en esclaves. Selon l'ordinaire, ceux-ci se dédommagent sur les petits.

## COCHINCHINE.

Cochinchine entre Laos, le Tonquin, les mers de la

Chine et des Indes , Cianipa et Camboje.

La Cochinchine est inondée comme les pays précédens, et aussi fertile. Il v existe un arbre unique : de son tronc sort un sac de châtaignes : un seul peut

fair aus l'ar poi ima bral Ils o tout se tie que semb time chine talier traîtr teurs autres caract voudr ont les eurs c ces ; même eurs r Siamoi rands ius, e

les de rer, e nêm

dission

revenu. es : les et celle nnaires les à un r hasard lé. Deux rre avec roi et sa filoux efifs. Pour appèrent arque est chine, et pas qu'il d manda-Cochinchileur assern rare. Le nois, traite ordinaire, les petits.

> lée comme lertile. Il y son tronc n seul peut

faire la charge d'un homme. Il produit aussi l'arbre incorruptible, semblable à l'arbre de fer dont on a parlé. Il n'y a point de villes murées. La capitale est immense, et renferme un peuple innombrable. Les villages semblent se toucher. Ils ont souvent des foires où l'on trouve toutes sortes de denrées. Les principales se tiennent pendant l'inondation, lorsque tout le pays est sous l'eau. Il ressemble alors à une mer couverte de bâtimens de toute grandeur. Les Cochinchinois sont doux, équitables, hospitaliers, disent les uns: orgueilleux, traîtres, de mauvaise foi, voleurs, menteurs, ingrats, ravisseurs, disent les autres. La connoissance véritable de leur caractère n'est guères utile qu'à ceux quivoudroient les visiter. En général, ils ont les vices et les vertus des Chinois, leurs coutumes, leurs arts et leurs scienpes ; mais celles-ci ne sont point au même degré de perfection. Ils élèvent eurs maisons sur des piliers, comme les biamois et autres peuples inondés. Les grands suivent la doctrine de Confuius, et le peuple celle de Fb. Les temles de celui-ci commencent à se délarer, et les prêtres ne jouissent plus de même considération. A en croire les pissionnaires, le clergé est partagé en

degrés hiérarchiques, qui répondent aux nôtres.

Le gouvernement est arbitraire; les punitions sont très-rigoureuses: la discipline militaire très-sévère. Les Cochinchinois n'ont que des galères et point de vaisseaux. Les soldats sont placés à chaque rame. Ils naviguent: debout dans un profond silence, les yeux fixés à la proue sur leur capitaine. Il leur donne ses ordres par le mouvement de sa baguette. Tout y est tellement d'accord, qu'un maître de musique ne se fait pas mieux entendre par ses musiciens, en battant la mesure. Les rameurs ont à leurs pieds un mousquet et un poignard, un arc et un carquois. Le mouvement de la bagnette leur indique quand et commentals peuvent s'en servir; en sorte que tout se fait sans parler, avec un ordre et un concert admirable. Autrefois, la Cochinchine et le Tonquin ne faisoient qu'une même monarchie. Un roi quides possédoit toutes deux, les partageal en mourant; il y a environ quatre cents ans, entre son frère et sa sœur. La princesse épousa un homme ambitieux qui voulut se défaire de son beau-frère. Celui-ci, avertie à temps, sut se soustraire au danger, leva des troupes: les deux peuples prirent cha-

le na l'a

q

n

Tor trou lois leur esser ques de p

état.

quiss
La
du T
on pe
Les v
semb
excep
périou
propr
capab

toutes

ondent

ire; les : la dis-Cochinpoint de és à chaout dans fixes à la ur donne de sa bad'accord, se fait pas iciens, en urs ont à poignard, ouvement quand et servir; en arler, avec rable. Auonquin ne archie. Un deux, les a environ frère et sa un homme aire de son à temps, , leva des vireut chacun le parti de leur prince. De cette querelle particulière est née une haine nationale qui se manifeste presque tous les ans par les incursions que les deux nations font sur le territoire l'une de l'autre.

## TONQUIN.

Un voyageur qui passeroit par le Tonquin pour arriver à la Chine, se Chine, le trouveroit accoutumé aux mœurs et aux Goire de Tonquin, la lois des Chinois, quand il arriveroit dans Cochinchine leur empire. Il n'y a aucune différence essentielle, seulement on apperçoit quelques nuances, comme il s'en rencontre de province en province dans le même état. Nous en donnerons une légère esquisse, en attendant le grand tableau.

La mer est très profonde sur la côte du Tonquin; ainsi qu'à la Cochinchine, on peut jeter l'ancre très-près de terre. Les villes ne sont point murées, et ressemblent à de grands villages, sans excepter la capitale. Le pays est inondé périodiquement. Le palais du roi est propre, orné et entouré d'une muraille capable de quelque défense. Comme toutes les maisons sont de bois, les in-

Tom. 7

Tonquin, et Laos.

Betel.

cendies sont frequens. Chacun, par une loi de police rigoureusement observée, est obligé d'avoir de l'eau en réserve au haut de sa maison. Les productions du Tonquin ne différent point de celles des pays environnans. On remarquera seulement que le Bétel y est abondant, et passe pour le meilleur de l'Inde. La feuille de cette plante a un gont aromatique. On la mêle avec la noix d'Arec, on saupondre le tout d'un peu de chaux, et on se le présente pour le macher en signe d'amitié et d'honneur: cette politesse est aussi commune en Asie, que l'est l'offre du tabac en Europe. Les boîtes qui la renferment sont un objet de luxe, et favorisent le commerce des bijonteries, comme les tabatières. Ces boîtes sont portées par les domestiques, avec ostentation, derrière leurs maîtres, comme marque d'honneur; et le plus ou moins de grandeur et de richesse de ces boîtes, distingue les rangs et les dignités. Le bétel entretient la noirceur des dents, colore les lèvres d'un beau vermillon, donne de la fraîcheur à la bouche, une odeur suave à l'haleine, et fortifie l'estomac. Ces propriétés, excepté la faculté de noircir les dents, qui n'est pas de notre. goût, mais qui est recherchée dans

to ce fu no re chi rei dei

da

les inse est et ( lais les tage tend ils a quai natio vent l'his sero « pa que Que sent dans

les u

n, par ent ob-'eau en es proat point On retel y est lleur de ite a un ec la noix d'un peu pour le ionneur: mune en e en Eunent sont le come les tabaes par les , derrière ne d'hongrandeur distingue etel entrecolore les donne de me odeur l'estomac.

faculté de

s de notre

chée dans

toute cette partie de l'Asie, valent bien celles du tabac, dont cependant la fumée et la poudre sont peut-être aussi necessaires dans les brouillards catareux de l'occident, que le bétel dans les chaleurs desséchantes de l'orient: Rarement les coutumes, même bizarres des nations, sont sans quelque utilité dans le principe.

Les voyageurs se récrient aussi contre les assaisonnemens des Tonquinois, dont la base est du poisson fermenté jusqu'à pourriture. Cet assaisonnement est également en usage à Siam, au Pégu, et dans tous les pays où l'inondation laisse des masses de petits poissons que les habitans tournent ainsi à leur avantage. Ils s'habituent à ce goût dès la plus tendre jeunesse. Peut-être trouveroientils aussi étranges nos assaisonnemens piquans, tel que la moutarde. Il y a des nations entières de sauvages qui ne peuvent pas souffrir le sel. Si la majesté de l'histoire permettoit des proverbes, ce seroit l'occasion de dire : « Qu'il ne faut « pas disputer des goûts », non plus que des modes en fait d'habillemens. Quelque singulières qu'elles nous paroissent, leurs bizarreries ont leur cause dans leur climat, la pénurie des étoffes, les usages civils et religieux, et d'autres

motifs qui sauveroient le ridicule que nous y attachons, si on pouvoit les ap-

profondir.

Les Tonquinois sont vêtus, les femmes mêmes plus modestement que ne sembleroit devoir le comporter la chaleur du pays. Cependant elles ne sont pas si affublées de leurs vêtemens que les Chinoises. Elles laissent voir leur visage et leurs mains. La religion du peuple est celle de Fô. Leurs prêtres, nommés Bonzes, comme à la Chine, sont en grande vénération, non pas auprès des grands, et des gens qui se piquent d'esprit et d'érudition. Ceux-ci snivent la doctrine de Confucius. Les Tonquinois en parlant presque la même langue que les Chinois, ont une prononciation qui les distingue de ce peuple; mêmes nu ances dans la culture des sciences, et dans la pratique des arts moins parfaite ici. Ils ont des sorciers, et aiment passionnément les spectacles. Il n'y a point de bonnes fêtes en public sans danseuses, et en famille sans chants et sans danse; mais on garde le silence pendant le repas. Ce seroit une impolitesse de proférer un mot. Les funérailles sont très-somptueuses, à proportion de leurs facultés. Ce luxe est fondé sur le respect profond qu'ils ont

s' be le pa

tie m bé

au

loi qui des ind sur dire que van des puis roi atte tées Les que et le en p

il n'

caus

ile que les ap-

femmes e semchaleur ont pas que les eur vigior du prêtres, Chine, non pas is qui se Ceux-ci ius. Les la même une proe peuple; ture des des arts sorciers, pectacles. n public ille sans garde le eroit une t. Les fu-, à proluxe est

qu'ils ont

pour leurs ancêtres. Tous les ans ils vont s'en retracer la mémoire sur leurs tombeaux, avec une espèce de culte. Pour le mariage, il faut le consentement des parens. le divorce est permis, et l'adultère puni de mort. La religion chrétienne a été florissante au Tonquin ; mais elle y est actuellement aussi prohi-

bée qu'à la Chine.

Au Tonquin, ily a deux rois comme au Japon. Après avoir passé sous les lois de plusieurs usurpateurs, les Tonquinois se sont retrouvés sous l'empire des princes de leur nation; mais ces rois indolens, se reposant du gouvernement sur le général de leurs troupes, rendirent son autorité presqu'aussi illimitée. que la leur. Un de ces généraux se trouvant maître de l'armée, s'empara aussi des revenus, et par suite, de toute la puissance; se saisit de la personne du roi, et le confina dans son palais, sans attenter à sa vie. Les choses sont restées, et se maintiennent dans cet état. Les Bovas, ou rois légitimes, n'ont plus que le titre et l'ombre de la royauté, et le général sous le nom de Chova, est en possession du royaume; cependant il n'ose attenter à la vie du Bova, à cause du respect que le peuple conserve toujours pour ses légitimes sou-

er

L

tr

 $\mathbf{m}$ 

la

ľ

ju

qı

ce vo

 $d\epsilon$ 

"

**(**(

((

((

((

((

((

« C

ba

 $\mathbf{q}_{\mathbf{q}}$ 

verains; mais le Bova est sans gardes, sans cour, concentré dans sa famille, pendant que toute la splendeur de la royauté se trouve autour du Chova. Il nomme à la mort du Bova, son successeur. Il n'est pas obligé de le prendre parmi les enfans du défunt. Il suffit qu'il le choisisse dans la famille. Il conserve au Bova les prérogatives extérieures de souverain, le droit de bénir les terres, et d'indiquer les cérémonies sacrées. Il est même obligé de faire confirmer ses décrets par le Bova, pour leur donner une sanction exécutoire; mais celui-ci ne seroit pas libre de refuser son consentement. Le Chova rend de temps en temps des visites de cérémonie à ce simulacre de royauté. Il l'approche avec un grand respect, lui souhaite une heureuse et longue vie, et lui dit que c'est pour l'obliger qu'il a pris le gouvernement de son royaume, et pour le décharger d'un fardeau peu convenable à la dignité royale. Les grands et les officiers de l'état le visitent aussi, mais à des temps marqués, et avec permission. Le Chova lui-même n'est pas exempt de soumission. Tous les ans l'empereur de la Chine lui envoie un grand mandarin, sous le titre d'ambassadeur; mais ce

gardes, famille, r de la Chova. a, son é de le éfunt. Il famille. ogatives droit de les cérébligé de Bova, exécuoas libre e Chova isites de royauté. respect, longue l'obliger de son er d'un dignité ciers de es temps ion. Le empt de ereur de andarin, mais ce

à la maison qui lui est préparée. Le Chova lui fait visite, l'ambassadeur ne la rend pas. Le Souverain tonquinois envoye aussi porter le tribut à la Chine. Sesambassadeurs sont reçus avec pompe. L'empereur chinois a la politique de traiter en ces occasions magnifiquement ses vassaux, afin de donner à ses peuples une grande idée de sa puissance. Le Chova du Tonquin n'exerce la sienne que par la permission de l'empereur de la Chine qui le confirme.

Le Chova a toujours sur pied un grand nombre de troupes. On peut juger de ce qu'elles valent, et du cas qu'il en fait lui-même, parce qu'un de ces princes en guerre avec un de ses voisins, écrivit, en 1647, au général de la compagnie hollandaise. « J'ai sous « mes ordres, lui disoit-il, trois cents « mille hommes de pied, dix mille « chevaux, deux mille éléphans, trente « mille arquebuses et mille pièces de « canon. Je prie l'illustre compagnie « de m'envoyer un secours de trois cents « hommes et de trois vaisseaux, pour « faire tête à mon puissant ennemi »: Cet ennemi ou un autre, prêt à livrer bataille, se jugeant inferieur aux Tonquinois, imagine de donner à ses soldats du premier rang des habits de Portugais. A cet aspect, les Tonquino is tournent le dos et fuient à toutes jambes. Au Tonquin, finit l'histoire de l'Indostan, et des deux parties de la presqu'île. En sortant de l'Inde, nous allons retrouver les Tartares qui nous y ont fait entrer.

## TARTARES ORIENTAUX.

Les Tartares orientaux ont été dans Tartarie orientale, la Chine précurseurs des Tartares occi-Mogols et les dentaux qui les ont chassés ensuite. Ils Kelkas, la y sont revenus sous le nom de Tartares mer de Tar Mantchoux. Ils se glorifient de tirer leur tarie, la Co-origine de la partie orientale de la Tartarée et la mer rie, où sont les tombeaux de leurs an-Jaune. cêtres. Ce pays est plus froid que sa position géographique ne le feroit croire. Il est ceint de hautes montagnes garnies d'épaisses forêts, et la terre paroît généralement imprégnée de nître qui occasionne de fortes gelées. Il n'est pas rare que les rivières s'y glacent, jusqu'à intercepter plusieurs mois la navigation. Les hommes dans ce climat rude sont endurcis à la fatigue. Ils sont chasseurs infatigables, soldats intrépides et ropo lis tar un les ril

bı

val qu pea sou

tan titi Pre cou aus de

me qui le i plasen

nen dan que soir

sûr

le Porjuino is
es jamde l'Inla press allons
s y ont

AUX.

été dans es occiuite. Ils **Tartares** rer leur a Tartaeurs ane sa pocroire. es garparoît tre qui est pas usqu'à gation. de sont asseurs et ro-

TARTARES ORIENTAUX. 105 bustes. Les femmes ont de l'embonpoint et de la fraîcheur. Les relations continuelles avec les Chinois, ont civilisé les mœurs agrestes de ces Tartares. On y connoît l'agriculture. Il y a un grand commerce de fourrures. Sur les pentes des montagnes les plus stériles, croit le Ging-Seng, cette racine confortative, qui se vendoit sept fois la valeur de son poids en argent. Quelques-uns de ces peuples s'habillent de peaux de poissons. Ils savent les rendre souples, propres à être cousues et à recevoir la teinture. La religion Mahométane, celle de Fo, ainsi que mille superstitions, sont répandues dans ce pays. Presque chaque canton a la sienne. Les coutumes, les habitudes, les lois sont aussi variées. Les peuples les plus voisins de la Chine en suivent les usages. Il y en a peu qui méritent d'être particulièrement remarqués, excepté l'enterrement qui se fait à deux fois. Avant de mettre le mort dans la dernière fosse, ils le placent dans une moins profonde, laissent une ouverture sur sa tête, et viennent tous les jours mettre des alimens dans sa bouche, et y verser à boire quoique le cadavre se corrompe. Ces soins durent un mois. On est du moins sûr dans ce pays d'être sauvé de la mort,

si par malheur on étoit enterré vi-

Kitans ou Lécs.

L'empire de Kitay ou Katay, dont on connoît le nom, à-peu-près la position, et presque point l'histoire, est habité par les Kitans on Léaos qui se sont rendus redoutables à la Chine, et plus de deux cents ans avant l'ère chrétienne ont forcé les souverains de la Chine de faire construire la grande muraille, pour se mettre à l'abri de leurs ravages. Leur population, dont on ignore la souche, s'est fortifiée pendant onze cents ans dans ces déserts: les Coréens y ont beaucoup contribué. Vers 916 ils furent introduits à la Chine par un rebelle qu'ils mirent sur le trône. Ayant une fois pris goût au climat doux et tempéré de cet empire, ils y firent plusieurs incursions. Un jeune empereur de la dynastie de Song, malgré ses ministres, appela d'autres Tartares pour les opposer aux Kitans. Ils les repoussèrent dans leurs limites; mais ils en sortirent encore et reparurent. Ce fut une alternative de victoires et de défaites, jusqu'en 1124 que l'empire des Kitans pris fin par les divisions intestines.

de

ri

va

 $T_{oldsymbol{a}}^{st}$ 

sid

οu

Ce Tartare, auquel le jeune empereur imprudent avoit ouvert son royaume, rré vi-, dont la posiest has qui se ine, et re chréis de la nde mude leurs n ignore ant onze Coréens s 916 ils. r un re-. Ayant doux et ent plumpereur ses mires pour repousis ils en Ce fut de dé-

mpereur yaume,

ipire des

is intes-

en forma un, et fut le chef de la dynastie des Kins, qui rendit les rois Songs tributaires. Les Kins furent à leur tour détruits par les Mogols, sous Gengis Kan et ses successeurs, au commencement du treizième siècle, mais depuis, les Léaos ou Kitans, sous le nom de Tartares Mantchoux, ont repris la Chine sur les Mogols. Un des empereurs Kins donna l'exemple des égards qu'on doit aux peuples vaincus, si on veut se les attacher: il alla visiter la salle de Confucius, et lui rendit, à la manière chinoise, les mêmes honneurs qu'on rend aux rois. Ses courtisans tartares se trouvèrent choqués de ce que ce prince descendoit à ces marques de déférence pour un homme dont la naissance n'avoit rien d'illustre. Il leur répondit : « S'il « ne mérite pas ces honneurs par sa « naissance, il les mérite par l'excellente « doctrine qu'il a enseignée». Dans cette vaste contrée qu'occupent les Tartares orientaux, on place encore les Sifans ou Tufans, qui ont aussi fait des excursions dans la Chine et sont rentrés dans leur pays, s'y sont perdus ou fait oublier.

## CHINE.

Quand les Portugais découvrirent la La Chine, entre la Tar- Chine, il y a deux cents aus, ils furent tarie indépendante, la si surpris de la beauté et de l'opulence Chinoise, la de cet empire, ainsi que de l'industrie Corée, la et de la politesse de ses habitans, qu'ils mer du Japon et celle ne savoient presque s'ils on devoient des Indes. croire leurs yeux. De leur côté, les Chinois furent très-étonnés de voir qu'il y avoit des peuples qui les égaloient en adresse et en connoissances de toute espèce, et même les surpassoient en quelques-unes. L'admiration du côté des Européens dure encore. C'est toujours avec le même enthousiasme que les voyageurs et leurs copistes parlent du grand nombre de villes, de leur immense population, des richesses prodigieuses de la Chine, de ses manufactures, de son agriculture, de ses mines, de ses canaux, de ses grands chemins, des encouragemens donnés aux sciences et aux arts, de l'excellence des lois, de la police du gouvernement et du génie heureux des Chinois pour cultiver toute sorte de

sciences. Eux, au contraire, excepté

quelques notions d'astronomie et de

géog de n sanc ils s' ferm entre les E ment eux, ne p Si ce il se rence mière bien o nie in chez e susce que p du go et phy ne les ils son Nul p cet ég

> Que généra hautes qui se souve

plus p

rent la furent ulence lustrie , qu'ils voient es Chiqu'il y ent en ute esa quelles Eurs avec voyagrand se poses de de son naux, aragearts, ce du x des te de cepté

et de

géographie qu'ils ont bien voulu prendre de nous, dédaignent les autres connoissances que nous pourrions leur donner? ils s'en tiennent à ce qu'ils ont, nous ferment leurs ports et toutes les autres entrées de leur pays, et méprisent même les Européens, à cause de l'empressement qu'ils marquent à pénétrer chez eux, comme si on étoit des indigens qui ne peuvent se passer de leurs richesses. Si cependant on vouloit se comparer, il se trouveroit qu'eu égard à la différence du climat et des matières premières, l'industrie des Européens vaut bien celle de ces Asiatiques; que le génie inventif se trouve chez nous comme chez eux; que nous sommes même plus susceptibles de perfectionnement, et que pour la sagesse des lois, l'entente du gouvernement, les sciences morales et physiques, nous les égalons, si nous ne les surpassons pas. Quant aux vices, ils sont à-peu-près les mêmes par-tout. Nul peuple n'a de reproches à se faire à cet égard, et les Chinois ne sont pas plus privilégiés que les autres.

Quoique le climat de la Chine soit en général assez tempéré, cependant les hautes montagnes couvertes de neige, qui se trouvent dans le nord, lancent souvent un froid pénétrant qui dure Climat.

quelquefois trois ou quatre mois. Les parties méridionales, au contraire; éprouvent des chaleurs plus ou moins grandes, à proportion qu'elles approchent du tropique. Les terres sont presque par-tout propres à être mises en valeur. Les Chinois les ont étendues, par l'empiétement que l'agriculture fait par-tout sur les marais qu'elle dessèche, les alluvions qu'elle resserre, les rocs nus qu'elle couvre de terre, les montagnes qu'elle coupe en terrasse. Le besoin double aussi le sol habitable, en rendant les grandes rivières le séjour de peuplades entières qui naissent, qui vivent dans leurs bateaux, y trafiquent, y sont comme sur leur élément, et ne connoissent pas plus la terre, que souvent les habitans des montagnes ne connoissent l'eau.

L'ancienne religion des Chinois paroît avoir été la religion patriarchale, c'est-à-dire, l'adoration d'un seul Dieu créateur du ciel et de la terre. Elle a subsisté très-long-temps. Quand les Chinois se sont écartés de sa pureté, ils n'ont point, comme les Assyriens, les Egyptiens et les Grecs, déifié les astres, leurs monarques et leurs grands hommes. On ne trouve chez eux aucun monument de ce genre d'idolàtrie. Cependant ils en ont

eu le t par phi « t « le mo déc étoi Fati voya plus trou adoi cette méte pers rem men parest d On fi

nomiles di profe la me mède pèren ces m ois. Les intraire; ou moins es approont presmises en tendues, alture fait dessèche, les rocs les monse. Le betable, en le séjour ssent, qui rafiquent, nt, et ne que soues ne con-

nois paroît
e, c'est-àu créateur
osisté trèsois se sont
nt point,
yptiens et
irs monares. On ne
nent de ce
ils en ont

eu une que Confucius, qui vivoit vers le temps de Solon, a combattue, en appuyant sa doctrine par la morale. Ce philosophe répétoit souvent: « Que c'é-« toit dans l'occident qu'on trouveroit « le saint ». Un souverain se rappelant ce mot, y envoya des ambassadeurs pour découvrir quel étoit ce saint, et quelle étoit la véritable loi qu'il enseignoit. Fatigués ou ennuyés de la longueur du voyage, ces ambassadeurs n'allèrent pas plus loin que les Indes, et crurent avoir trouvé ce qu'ils cherchoient parmi les adorateurs de Fo. Ils transportèrent cette idole à la Chine, et avec elle la métempsicose, le polithéisme et les superstitions dont les livres indiens sont remplis. Cette doctrine, reçue avidement à la cour, se répandit rapidement par-tout le royaume, et dans la suite est devenue la religion la plus pratiquée. On fixe sa propagation vers le milieu du premier siècle de l'ère chrétienne.

Elle a été renforcée par un autre dieu nommée Lao-Kuin, qui fait secte entre les disciples de Fô. Les bonzes qui la professent, s'adonnent à la chimie et à la médecine, prétendent avoir des remèdes pour tous les maux, et ne désespèrent pas de rendre immortels. Par ces moyens, ils gagnent le peuple et les

grands, ceux-ci sur-tout, parmi lesquels il se trouve plus d'esprits foibles que l'on ne pense. Les semmes contribuent aussi à entretenir leur crédit, qui se soutient par leur morale, très-semblable à celle d'Epicure. Elle consiste à écarter les passions capables de troubler la tranquillité de l'âme, à éviter tous les sours et les desirs violens, comme les ennemis de la vie.

Confucius ne chercha pas à sonder les secrets impénétrables de la nature : il ne s'engagea point dans les recherches curieuses sur l'essence et les attributs du premier être, l'origine du monde, celle du bien et du mal, et sur d'autres articles au-dessus de la sphère de la simple raison; il ne dogmatisa pas sur la nature des récompenses attachées à la vertu, ni des châtimens destinés au vice; mais il se borna à parler avec le plus profond respect du principe de tous les êtres, qu'il représente comme l'essence la plus pure et la plus parfaite, auteur de tout; à inspirer pour lui de la vénération, de la crainte, de la reconnoissance et de l'amour ; à faire admirer sa providence; à enseigner que rien ne lui est caché, qu'il connoît les pensées les plus secrètes, et qu'il ne laisse jamais la vertu sans récompense, ni le vice

sans vrage la be l'aut ples . l'idol fuciu rieur réfor comp doien écrits Ses di des st ils lui d'hon traire si ce c lui do enfans rappel

La
parmi
savoir
discipl
que ci
parfait

de pie

On gieux , pas co lesquels
les que
tribuent
i se soublable à
écarter
r la tranles sous
ennemis

sonder nature: recherles attriigine du al, et sur a sphère natisa pas attachées stinés au r avec le ncipe de comme parfaite, lui de la a reconadmirer e rien ne pensées laisse jani le vice

sans châtiment. Il a laissé plusieurs ouvrages dans lesquels il peint en maître la beauté de l'une et la difformité de l'autre. Par sa doctrine et par ses exemples, il réforma la religion de l'Etat, où l'idolatrie s'étoit déjà introduite. Confucius paroît avoir pensémoins à l'extérieur qu'à l'essence de la religion, et à réformer le cœur et les mœurs de ses compatriotes. C'étoit à ce but que tendoient toutes ses études, ses leçons, ses écrits, ses préceptes et toute sa conduite. Ses disciples reconnaissans lui ont élevé des statues, des autels et des temples : ils lui rendent un culte de respect et d'honneur qui seroit absolument contraire aux principes de ce grand homme, si ce culte étoit idolâtrique. Les Chinois lui doivent la profonde vénération des enfans pour leurs ancêtres, dont ils se rappellent tous les ans la mémoire par de pieuses cérémonies.

La religion des lettres est répandue parmi ceux qui se piquent d'esprit et de savoir. Ils parlent de Dieu comme les disciples de Confucius; ils reconnoissent que c'est un principe très-pur et trèsparfait, la source de toute chose.

On a calomnié leurs principes religieux, parce qu'ils ne se prosternent pas comme le peuple, devant de ridicules idoles, on a transformé ces hommes en athées; mais ce n'est cependant pas l'idée que vient de nous en donner tout

récemment lord Marcaney.

La religion chrétienne a été fort répandue à la Chine. Il a été un temps où les missionnaires l'avoient approchée du trône, et se flattoient de l'y asseoir; mais ces beaux jours se sont éclipsés. Toutes les religions se sont réunies contre elle, Celle de Fo, parce qu'elle détruison l'idolàtrie, le fondement de la puissance et du crédit des Bonzes; celle de Confucius, parce qu'elle proscrivoit des rites respectueux comme idolâtriques. Les missionnaires ont été persécutés, bannis, et n'y font que des excursions clandestines, ordinairement suivies du martyre. Cependant, un de ces zélés apôtres du christianisme, le père Lecomte, vient d'y mourir, comblé d'honneur, et les Anglais en virent quelques-uns à la cour de Pékin, où ces missionnaires jouissoient d'une assez grande considération.

Le mahométisme est peu considéré à la Chine : on le tolère cependant ; mais il est comme resserré dans quelques cantons, hors desquels il seroit exposé à des persécutions. Il y a aussi des Juifs; ils sont dans une province en corps de national leur lls some nois regardans vérans venus sembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembrossembros

puise les po fils d gouve peup rité il lois. trône qu'il: et mê mille pas le ment comp nistre lemen on ne ternai qui lu mité p

verain

shommes ndant pas nner tout

é fort rétemps où prochée du seoir; mais és. Toutes contre elle. détraisoit a puissance le de Conoit des rites iques. Les utés, banrsions clanies du marélés apôtres Lecomte, l'honneur. ques-uns à ssionnaires le considé-

a considéré adant; mais s quelques roit expose si des Juifs: en corps de nation, ont une synagogue, professent leur loi, et pratiquent la circoncision. Ils se prêtent aussi aux usages des Chinois relativement aux céremonies qui regardent la mémoire de Confucius, et la vénération des ancetres. Un ne sait dans quel temps, ni comment ils y sont venus; mais cette transmigration a vraisemblablement précédé Jésus-Christ, puisqu'ils ont dit aux missionnaires ne

les point connoître.

L'empereur a des titres superbes : Couvernefils du ciel, seigneur du monde, seul gouverneur de la terre , grand-père du peuple. Son pouvoir est absolu; à la vérité il est obligé de gouverner selon les lois. Il consulte, mais il décide seul. Le trône n'est pas tellement héréditaire, qu'il ne puisse choisir entre ses enfans. et même entre d'autres princes de la famille royale. Il ne fait pas, ou n'abroge pas les lois seul; il faut que le changementait la sanction du conscil suprême, composé des princes du sang et des ministres. Il se montre rarement, et seulement dans des occasions solennelles : on ne l'approche jamais qu'en se prosternant. Une maladie un peu sérieuse qui lui survient, est comme une calamité publique. Il y a deux conseils souverains. Le premier, composé des princes

du sang, qui ne s'assemble que dans les occasions extraordinaires; le second, des ministres, qui est comme un conseil

privé toujours en activité.

On connoît six tribunaux supérieurs. Le premier a inspection sur tous les mandarins et magistrats de l'empire. Les membres sont, à proprement parler, des inquisiteurs d'état : le second, règle les finances: le troizième, les cérémonies tant ecclésiastiques, comme les rites religieux, que civils, tels que la réception des ambassadeurs; de son ressort, sont aussi les arts et les sciences : le quatrième, a l'intendance des armes, l'armée, les flottes, la discipline, les magasins et arsenaux : le cinquième, la justice contentieuse et criminelle : le sixième, les ouvrages publics, palais, temples, tombeaux, ponts, chemins, canaux, digues, fortifications, arcs de triomphes et tout ce qui est de nécessité et d'ornement. Dans chaque province, et à proportion dans les villes, et jusques dans les villages, il y a des tribunaux correspondans à ceux-ci, par des gradations établies, et outre cela des inspecteurs qu'on envoye dans les provinces, pour examiner la conduite des magistrats et en rendre compte.

Les règles de police sont admirables:

Police.

chaq au g père: sable leurs cas d uner La n simp. vend aux c et de plois jamai de pe de ba vienn bien procè peine perd. bâtor senti haine leurs

les lo

dans

darin

place

femm

villes

que dans e second, in conseil

périeurs. tous les pire. Les t parler. nd, règle s cérémone les rites la récepn ressort, s: le quames, l'ars magasins la justice sixième, temples, canaux, riomphes té et d'orce, et à et jusques tribunaux r des graa des insles produite des

ote. mirables: chaque quartier a un chef qui répond au gouverneur de ce qui s'y passe. Les pères de famille sont également responsables de la conduite de leurs enfans, de leurs domestiques, de leurs hôtes; et en cas de vol, de meurtre et de tumulte, une maison répond de la maison voisine. La manière d'administrer la justice est simple et prompte. Les charges ne se vendent point, mais elles se donnent aux candidats après examen de mœurs et de capacité. Ils n'occupent leurs emplois que trois ans dans le même lieu, jamais dans la province où ils sont nés, de peur qu'on ne les méprise, s'ils sont de basse extraction, ou qu'ils ne deviennent trop puissans, s'ils sont riches et bien alliés. Pour tâcher de rendre les procès plus rares, il y a toujours une peine corporelle infligée à celui qui perd, ordinairement quelques coups de bâton; mais il arrive souvent que le ressentiment du châtiment perpétue les haines et renouvelle les procès; d'ailleurs, malgré les précautions priscs par les lois, la corruption est très-commune dans les tribunaux, parceque les mandarins ne devant rester que trois ans en place, se pressent de s'enrichir. Les semmes publiques sont placées hors des villes. Quelques gouverneurs exigent

qu'elles demeurent ensemble, sous l'inspection d'un homme responsable des dé-

sordres, s'il en arrive.

Les punitions sont sévères, et même cruelles. Celle de mort ne peut être exécutée qu'après la signature de l'empereur; mais les amendes, les confisc : ions desbiens, l'emprisonnement, les tortures, sont à la disposition des mandarins qui, pour tirer de l'argent, abusent souvent de leur pouvoir. Le criminel de lèze-majesté est déchiqueté vivant. Le plus grand crime après celui-là est la rebellion contre son père. Si elle alloit jusqu'à occasionner le meurtre, alors tout l'empire est en mouvement. L'empereur lui-même devient juge du coupable. On dépose tous les mandarins de la ville, et même des lieux les plus proches, les parens sont châtiés pour avoir été négligeus à repren le criminel, n'avoir pas informé le magistrat de ses inclinations perverses, et pour avoir ainsi permis qu'il scit parvenu, par degrés, à cet excès abominable. Le conpable est mis en pièces et brûlé, on détruit sa maison jusqu'aux fondemens, on renverse celles de ses voisins, et l'on dresse par-tout des monumens, pour faire détester cet horrible attentat. La peine du talion est assez pratiquée. Le

suppl tation noble honte

Le moin suppl coups rudes espec bois, assez à ses che: est me par la des g marqu chaud ou po usage crime plices. pital; qui, pa filles, stipple qu'ils temps

être p

n'a le

]類.

ous l'insle des dé-

et même être exél'empefisc: ions , les tors manda-, abusent iminel de ivant. Le i-là est la elle alloit tre, alors ent. L'eme du couidarins de x les plus atiés pour re le crimagistrat et pour venu, par e. Le coné, on démens, on s, et l'on ens, pour tentat. La iquée. Le

supplice le plus infamant est la décapitation, parce que la tête étant la plus noble partie du corps, c'est une grande

honte d'en être privé.

Le vol n'est pas puni de mort, à moins de circonstances aggravantes. Les supplices les plus ordinaires sont les coups de bâtons, qu'on rend moins rudes, en payant l'exécuteur; la cangue, espèce de carcan, composée de pièces de bois, qu'on porte sur ses épaules, et assez large pour qu'on ne puisse pas voir à ses pieds, ni porter les mains à la bouche: on l'allège aussi avec de l'argent. II est même possible de se faire remplacer, par la connivence du juge, en payant des gens qui subissent la peine. On marque aussi sur les joues avec un ter chaud. On bannit pour un certain temps ou pour toujours. La question est en usage; mais seulement pour les grands crimes, dont il faut connoître les complices. L'adultère n'est pas un crime capital; il se trouve des parens indulgens qui, par égard pour la foiblesse de leurs filles, moyennant quelques gros présens, stipulent avec ceux qui les épousent, qu'ils leur accorderont de temps en temps la liberté de voir un galant, sans être pour cela inquiétées. Alors le mari n'a le droit ni de lui insliger quelque

peine corporelle, ni de la répudier. Les prisons sont spacieuses et bien aérées.

La nation est divisée en trois classes, les mandarius, les lettrés et le peuple. Il n'y a point de noblesse que celle des princes du sang, issue non des anciens empereurs de race chinoise, mais des empereurs Tartares, et celle des descendans de Confucius, qui se conserve depuis plus de deux mille ans. On a beaucoup d'égards pour eux. Le chef de la famille a toujours un titre de dignité. La cour de l'empereur est magnifique, rien de si brillant, ni de si riche que son cortége, quand il sort pour les cérémonies, même en plein jour, il est entouré de quatre cents grandes lanternes et d'autant de flambeaux, ainsi les lumières font à la Chine partie des solennités. Les revenus et les forces de l'empire sont immenses, et les dépenses réglées sur la recette. On ne connoît point là d'emprunts, ni d'avances demandées au peuple pour des entreprises, ou pour le luxe de la cour. Il n'y a qu'une des femmes de l'empereur qui a le titre d'impératrice, et seul le droit de manger avec lui. On en compte ensuite neuf du second ordre, trente du troisième, qui toutes ont la qualité d'épouses; enfin, il a autant de concubines qu'il yeut,

qu'de la m roit choi vive sion les sans poit elle

maje

quel D pliqi avoie scien des p muni les c On a mens Ils or que forme vation n'ont pour core tion,

partic

dier. Les aérées. classes, peuple. celle des anciens mais des des desconserve ns. On a e chef de dignité. gnifique, iche que ur les cé-, il est enlanternes si les lues solende l'emenses réoft point mandées , ou pour r'une des le titre de manuite neuf oisième, uses; en-

u'il yeut,

qu'on nomme reines, toutes au-dessons de l'impératrice, même celle qui seroit la mère du fils que l'empereur nommeroit pour lui-succéder. Quand il a fait choix, tous les autres se soumettent, et vivent en personnes privées, de pensions qu'on leur paye exactement dans les villes qui leur sont assignées, mais sans aucune autorité, et s'il leur échappoit une plainte sur leur état de sujétion, elle seroit punie comme crime de lèzemajesté. Le nombre de ces princes est quelquefois très-considérable.

De tout temps les Chinois se sont ap- Sciences: pliqués à l'astronomie. On jugera qu'ils avoient de grands talens pour cette science, si l'on réfléchit qu'ils y ont fait des progrès, quoiqu'isolés et sans communication avec les autres nations, dont les connoissances pouvoient les aider. On a trouvé chez eux de beaux instrumens, mais bien inférieurs aux nôtres. Ils ont eu le bon esprit d'adopter ceux que nous leur avons portés, de se réformer, et de persectionner leurs observations par les nôtres; cependant ils n'ont pu se défaire de leur crédulité pour l'astrologie judiciaire. Ils sont encore persuadés que chaque constellation, chaque planète a une influence particulière sur les choses sublunaires,

Tom. 7.

et qu'on peut prédire par la combinaison de leurs passages et de leurs aspects, un grand nombre d'événemens. Aussi leurs faiseurs de calendriers et d'almanachs, annoncent les guerres, la famine, les maladies, les saisons favorables ou mauvaises, aussi hardiment et aussi sûrement que les nôtres. Il y a cependant à la Chine un tribunal d'astrologie; mais on laisse le peuple s'amuser de ces erreurs.

Les Chinois connoissent peu la géométrie. Ils ont une arithmétique pratique, qui rend leurs calculs aussi prompts et aussi surs que les nôtres. L'art de la navigation n'est pas avancé chez eux. La forme de leurs vaisseaux, lourds, mal mâtés, en retarderoit les progrès, quand même l'estime pour leur pays, la répugnance à s'en éloigner, le peu de besoin de denrées étrangères, ne les détourneroient pas des voyages de long cours. Mais ils sont recherchés dans la structure et l'élégance des barques qui voguent sur leurs rivières et leurs lacs, pour le commerce et le plaisir. Ils ont tellement multiplié leurs canaux, que presque tous leurs transports se font par eau, avantage précieux, qui n'a pu s'acquérir que pendant une longue suite de siècles. Il suppose aussi

q

to

le

D

aj

gi

CE

fic

po

eı

ho

erres , la ons favoardiment es. Il y a al d'astros'amuser eu la géoique prauls aussi es nôtres. as avancé vaisseaux, deroit les pour leur oigner, le rangères,

mbinai-

aspects,

ns. Aussi et d'al-

uls aussi
es nôtres.
as avancé
vaisseaux,
deroit les
pour leur
oigner, le
trangères,
es voyages
echerchés
des barrivières et
rce et le
plié leurs
urs transprécieux,
idant une
pose aussi

des connoissances hydrostatiques, et celles du nivellement. Les Chino, n'avoient aucune idée des effets de l'optique, des curiosités mécaniques, des découvertes en physique et en histoire naturelle. On ne connoît point chez eux de règles de logique ni de réthorique. Cependant ils raisonnent juste, s'expriment clairement, avec méthode et chaleur, selon les sujets. On ne peut juger ni de leur versification, ni de la poésie en elle-même. Ils en sont contens, ainsi que de leurs instrumens de musique, que nous trouvons imparfaits, mais qui leur suffisent, puisqu'ils les réjouissent. Les accords leur paroissent une cacophonie. Nous jugerions leurs pièces de théâtre froides, parce qu'elles ne traitent que de morale, et que, dénuées d'intrigues galantes, elles ne sont point du tout propres à émouvoir ni à enflammer les passions.

Leur médecine curative est cruelle. Dans presque toutes les maladies, ils appliquent le seu, par des aiguilles rougies, des ventouses, et sont des brûlures considérables. Les médecins se glorifient d'une grande connoissance du pouls. La chirurgie sera toujours chez eux dans l'enfance, parce qu'ils ont horreur de l'anatomie, comme d'une

inhumanité. Leurs remèdes sont peu variés, et cependant sont assez efficaces. Nulle part l'histoire ne devroit être plus véridique qu'à la Chine, parce que dans chaque ville, de temps immémorial, des personnes préposées doivent tenir registre de ce qui se passe. Tous les quarante ans, une assemblée de Mandarins épure ces annales; peut-être ne retranchent-ils que ce qui ne s'accorde point avec leurs prétentions. On en pourroit conclure que l'histoire n'est pas plus

fidèle à la Chine qu'ailleurs.

La langue chinoise a occupé et occupe encore nos savans. Tout ce qui résulte de leurs recherches, c'est qu'elle est très-abondante, fort expressive, d'une difficulté inconcevable à apprendre, et encore plus à parler, parce que la prononciation a une quantité d'inflexions qui varient la signification du même mot à l'infini. On n'en donnera pour exemple que le monosyllabe po, qui selon qu'on baisse ou élève la voix, qu'on prononce en fausset ou en basse, qu'on siffle pour ainsi dire, que l'on renfle, que l'on ondule, qu'on abrège ou qu'on prolonge le son, veut dire verre, bouillir , vanner du riz , prudent , libéral , préparer, vieille femme, casser, fendre, incliner, fort peu, arroser, esclave,

r

nt peu ficaces. tre plus ue dans ial, des nir rees quandarins retrane point ourroit as plus

et ocqui ré-'elle est , d'une dre, et la pro**flexions** même a pour o, qui , qu'on , qu'on renfle, u qu'on , bouilibéral, fendre , sclave. captif, etc. Aussi en parlant la même langue, on ne s'entend pas quelquesois d'une province à l'autre. L'écriture est aussi variée, par les points, les accens, l'inclinaison, la perpendicularité des signes, qui primitivement ne sont qu'au nombre de cinq. Ils peignent les choses comme les hiérogliphes, et non par la parole. L'imprimerie est ancienne, non comme la nôtre, en caractères mobiles, mais comme la gravure. Elle se sait sur bois.

L'agriculture ne peut manquer d'être en honneur dans un pays où tous les ans, l'empereur en cérémonie, trace plusieurs sillons, en signe de l'estime qu'il a pour cet art. A son exemple, les vices-rois, gouverneurs et autres chefs constitués en dignité, en font autant tons les ans dans les cantons qu'ils président. Sur le rapport qui en est fait à l'empereur, un laboureur, dans un district circonscrit, est revêtu de l'habit de Mandarin, et en obtient le pouvoir et les distinctions. Aussi l'industrie acquiert un degré d'activité qui lui fait tirer des terres tout ce qu'elles peuvent produire. Les plus ingrates sont soumises à des essais fructueux, et à des manipulations qui forcent ces terres à devenir fertiles. Les pâturages n'attirent pas moins l'attention

Arts.

du gouvernement. Les troupeaux sont nombreux. Il se trouve aussi des bêtes féroces. On voit peu de lions, mais les tigres marchent en troupes. L'animal qui donne le musc est commun. Son odeur est un antidote contre les serpens et les endort. Les quadrupèdes, et les oiseaux de basse-cour fournissent les tables. Legibier n'y manque pas. Presque tous nos fruits et nos légumes se trouvent à la Chine. De plus, il y en a qui lui sont propres. On recueille du suif et de la cire blanche sur des arbres différens. Le premier est la chair onctueuse d'une espèce de noisette fruit de l'arbre. La seconde est laissée sur les feuilles de l'autre arbre, en forme de rayons, par de petits vers. Ces deux matières mêlées ensemble, font de bonnes chandelles. Le bambou, espèce de roseau trèssolide quoique creux, sert à une infinité d'usages. Le bois incorruptible, le cèdre, l'ébénier, le sandal, le pin, le chêne, le bois de fer, peuplent les forêts. L'arbre qui donne le vernis est nne richesse qu'on envie inutilement à la Chine. Cette gomme précieuse en découle abondamment, naturellement, ou par incision, et donne aux ouvrages en hois le luisant que toutes nos contrefactions ne peuvent imiter. L'Europe

s'est trib cien ton port avec

dess son ceur trou actu leur rale plus foi d dica aima tack affec liqu beau jour deu: Lar a qu pro frac

app

par

sont

bêtes is les

nimal Son

rpens et les

t les

esque

ivent ni lui

l'une

e. La

, par

êlées elles.

très-

ble.

pin,

t les

nt à

en

ent,

ages

itre-

ope

s'est fait du thé un besoin qui la rend tributaire de la Chine, où croît ce précieux arbrisseau. Nous en tirons du coton, de la soie, de la rimbarbe, de la porcelaine, que nous imitons cependant avec avantage, pour les formes et le dessein.

La nation Chinoise a pu perdre de Caractere et son caractère primitif qui étoit la douceur, la soumission aux lois, par les troubles qui sont survenus. On reproche actuellement de la dissimulation dans leur conduite, moins réglée par la morale que par la crainte, une obéissance plus forcée que volontaire, nulle bonnefoi dans le commerce, et un esprit vindicatif. Ils sont très-adonnés au jeu, aimant beaucoup les fêtes et les spectacles. Leur gravité naturelle ne se soutient pas dans un long repas. Ils affectent de ne se point permettre les liqueurs; hypocrites en cela, comme en beaucoup d'autres choses. Le premier jour de l'an, on se fait des présens. Les deux principales fêtes sont celles des Lanternes et de Confucius. La première a quelque chose de religieux, puisqu'on promène les idoles avec un bruit, un fracas, des mouvemens tumultueux qui approchent du délire. Elle est célébrée par tout l'empire. Chaque maison est

4

E

fe

de

fo

el

nd

tri

sa

en

cle

du

bii

m

du

pre

COI

Il e

il

mé

d'e

pu

au

fer

po

de

te

an

m

illuminée avec des lanternes. Il y a émulation entre qui aura les plus belles. On n'y craint pas la dépense qui est quelquesois considérable. La fête de Confucius n'a pas cet éclat. Elle est accompagnée d'une gravité respectueuse, telle qu'il convient pour se rappeler la mémoire d'un sage. Les prières, les prostrations, les offrandes de mets, de fruits, de vin, se faisoient autrefois devant la statue du philosophe; mais un empereur craignant que ce cérémonial ne dégénérât en idolâtrie, a fait mettre à la place de la statue une simple tablette, avec les noms et les vertus du philosophe. Cet hommage se renouvelle deux fois l'an.

Les mariages, les funérailles, et d'autres événemens domestiques, donnent lieu à des fêtes particulières. Les époux se voyent pour la première fois, lorsqu'on amène la mariée dans la maison de son mari. Du moment qu'elle y est reçue il ne lui est plus permis de voir aucun homme excepté son père, et quelquefois ses frères. Les hommes se traitent entre eux avec le marié, et les femmes ensemble. A juger par les présens, beaucoup plus précieux de la part du mari, c'est l'homme qui achète la femme. Il est permis d'avoir plusieurs concubines.

y a émuelles. On est quelde Cont accomise, telle r la mé– les prosnets, de efois demais un rémonial it mettre mple taertus du renou-

d'autres
nent lieu
époux se
orsqu'on
n de son
reçue il
r aucun
quelquetraitent
femmes
ns, beaulu mari,
mme. Il
cubines.

Elles dépendent entièrement de la femme légitime. Parmi les personnes de distinction, les secondes noces ne font point honneur à la femme, n'eûtelle été mariée qu'une heure. Les Chinoises sont bien faites. Leur vie est triste, elles sont toujours renfermées, sans autre compagnie que celle de leurs enfans, et du mari qui les tient sous la clef. Elles sont adroites de l'aiguille et du pinceau. La perspective des concubines est d'être vendues quand le maître meurt.

Le deuil est sévère pour un père et dure trois ans. Le fils, dans la plus pressante nécessité, ne voudroit pas coucher sur un lit pendant cinq jours. Il couche sur la terre. La première année il n'a commerce avec personne, pas même avec ses femmes. Si quelqu'unc d'elles devenoit enceinte, ils seroient punis tous deux rigoureusement. Le deuil d'une femme pour son mari, est aussi de trois ans, d'un mari pour sa femme, d'un an, et ainsi à proportion pour les autres parens. Les témoignages de respect filial ne se bornent pas au temps du déuil; ils se répètent tous les ans auprès du tombeau avec des cérémonies lugubres. On y présente des viandes, du vin, comme si le mort étoit

encore en vie. Les tombeaux sont loin de la ville, dans quelque situation agréable. Les riches en ont de magnifiques. Outre la reconnoissance, ces hommages funèbres sont fondés sur ce qu'ils croyent que les ames de leurs ancêtres sont toujours présentes, pour les récompenser ou pour les punir. Les empereurs donnent l'exemple de cette espèce de culte, quise renouvelle presque journellement dans les maisons; où il y a un endroit consacré qu'on appelle la salle des ancêtres. Une fois l'année, toutes les branches de la famille y sont appelées. Quelquefois elles montent à sept et huit mille personnes. Alors il n'y a point de distinction. Le plus âgé, quoique le plus pauvre, a le premier rang. Les riches donnent un festin.

1

d

fc

ľė

m Il

à

ca

qu

or.

po Le

let sis

m

se

OH

Ce

qu

ave

pa

en

Les bonzes on prêtres accompagnent les parens aux funérailles, font l'éloge du mort, et chantent d'un ton lugubre. Un d'entr'eux porte devant le mort une tablette où sont inscrits le nom du défunt, ses dignités et ses vertus. Le corps est revêtu de ses plus beaux habits, dans un cercueil couvert de damas blanc, qui est la couleur de deuil. Les parens, hommes et semmes, selpre leur rang, suivent, habillés d'un sac de toite blanche, attaché avec une corde, les

ont loin ituation magnice, ces s sur ce eurs annour les Les emcette espresque ; où il y pelle la l'année, e y sont ontent à Alors il lus âgé , premier stiri. 11 pagnent t l'eloge lugubre. fort une du dee corps habits; damas uild Les

lpn leur

de corte

rde, les

pieds enveloppés de paille, et des haillons sur la tête. Au moment du repas qui suit l'inhumation, les parens font retentir l'air de cris lamentables; mais les sanglots, l'expression des regrets, les contorsions et les convulsions de douleur, tout cela est si bien réglé, si fort par mesure, qu'un européen a bien de la peine à croire que la tristesse soit véritable.

Les lois de l'empire ont pourvu à l'éducation par d'excellens livres de morale, que chacun est obligé d'avoir. Il est très-important aux pères de donner à leurs enfans une bonne éducation; car si quelqu'un commet un crime, et que la justice ne puisse le faire arrêter, on fait souffrir au père le châtiment, pour n'avoir pas bien instruit son fils. Les Chinois sont graves et cérémonieux: leurs démonstrations de politesse consistent à courber la tête, joindre les mains, les mettre sur la poitrine, les abaisser, les élever, fléchir le genou, se prosterner selon le rang des personnes ou les grâces qu'on a à leur demander. Ces cérémonies sont si compliquées, que pour n'y pas manquer, il faut y avoir été sormé d'enfance. On ne parle pas non plus en style direct, même entre égaux; ils ne se donnent à cuxmêmes que le titre de « votre humble, « votre pauvre esclave. Qu'il plaise au « seigneur de recevoir ceci de la main « de son serviteur; qu'il lui permette « de lui offrir ce qui vient de son petit, « de son vil pays ». Ce style indirect est à la vérité commun dans les langues orientales; mais les Chinois rafinent en expressions humiliantes pour eux, et flatteuses pour celui auquel ils adressent

la parole.

Un beau Chinois, que l'extérieur peut mener au mandarinat, est un peu au-dessus de la taille médiocre, a le front large, les yeux petits, la bouche médiocre, le nez court, les oreilles longues, la barbe claire, les bras et les jambes bien fournis, la voix forte et le ventre gros. Ils estiment l'embonpoint; c'est, disent-ils, une marque de bonne conscience qui fait profiter les alimens. Une belle Chinoise est peu grande, droite, ne se soucie pas d'avoir la taille fine, ni de l'embonpoint, ni des hanches ; elle cherche plutôt à être toute d'une venue de la tête aux pieds; son visage n'est pas sans agrément : elle a le nez court, les yeux noirs, petits et bien fendus. La nature lui donne en vain un teint vif et un beau coloris, la coutume lui prescrit d'effacer cet incarnat,

CO de pâ qu ĖII un dè les a p rée par nois et é plus voir cou l'arg che man surr

de p
L
nois
brag
disti
tête
rière
donn
ont

quar

mble, ise au a main rmette a petit, adirect angues ant en ux, et ressent

térieur un peu le front he méles lons et les orte et mbonrque de iter les est peu d'avoir , ni des e toute s; son elle a le et bien vain un couarnat, comme une marque d'immodestie, et de se frotter d'un fer blanc qui la rend pâle, et lui donne un air languissant, qu'on regarde comme de la pudeur. Elle ne laisse pas acquérir à ses pieds une juste proportion; on les lui serre dès l'enfance, avec des bandelettes qui les empêchent de croître : plus elle les a petits, plus elle sera estimée et honorée. Mais quoique fixée dans sa maison, par l'impuissance de marcher, une Chinoise ne s'en pare pas moins avec goût et élégance, toujours cependant avec la plus grande modestie; elle laisse plutôt voir son visage que ses mains, qui sont couvertes de grandes manches. L'or, l'argent, les pierreries éclatent dans ses cheveux ; des aiguilles ornées de diamans en relèvent galamment les tresses surmontées d'une espèce de couronne de plumes et de fleurs.

L'habit long est aussi celui des Chinois; un petit bonnet ou chapeau ombrage leur tête; la forme marque et distingue les rangs. Du milieu de la tête, qui est toute rasée, sort par derrière une touffe de cheveux qui se cordonne comme une longue queue. Ils ont ordinairement deux robes: il est honnête d'en mettre une troisième quand on reçoit une visite. Les mandarins civils portent par devant et par derrière un oiseau brodé, et les militaires un tigre, un lion, et sur-tout un dragon, emblême de l'empire, parce que  $F\delta$ , dans une de ses transmigrations, s'est changé en serpent. Les mets délicats et de distinction sont des nerfs de cerfs, des pattes d'ours et certains nids d'oiseaux marins, entr'autres d'alcyons qu'on leur apporte des côtes du Tonquin et de la Cochinchine. On les croit faits d'une pâte de poisson que ces oiseaux forment avec leur bec. La cuisine des Chinois est bonne en général. Ils aiment les mets échauffans et les liqueurs fortes. Leur pain est une galette, et leur boisson ordinaire l'infusion du thé. Ils font du vin de riz qui se garde long-temps.

Entre les merveilles de la Chine, on doit compter ses grands chemins, par-faitement alignés. Les Chinois ont applani les montagnes, rendu les marais solides, fendu les rechers, couvert les rivières de ponts, suspendu des galeries sur les précipices. Les distances sont mesurées et marquées, et les traverses indiquées. Ils sont bien gardés et sûrs; mais les hôtelleries sont très-mauvaises: il faut tout y porter. On a toutes les commodités possibles pour se faire voi-

tu ser se y r et lar nér dor ren vert ont péri Tou com mar bust mett que nous

il y a pêche cinq nulle haut d'épar haute plus plus plus

vases

s militout un , parce smigraes mets es nerfs certains es d'alcôtes du On les que ces La cuigénéral. et les lie galette, usion du se garde hine, on

et par

hine, on ins, pars ont apes marais uvert les galeries ices sont traverses et sûrs; auvaises: outes les aire voi-

turcr dans les voyages. Un Chinois qui seroit curieux trouveroit amplement à se satisfaire sans sortir de son pays. On y rencontre des volcans, des cataractes et des cascades d'une hauteur et d'une largeur surprenantes, des fontaines minérales chaudes et froides, des rivières dont les eaux ont des propriétés différentes; les unes servent à teindre en vert, d'autres en bleu, pétrifient, et ont des accroissemens et décroissemens périodiques, dont on ignore la cause. Tous les métaux et minéraux y sont communs, ainsi que le porphire, le marbre, l'arbeste, ou la pierre incombustible, les diamans et les perles. Parmi les curiosités naturelles, on peut mettre les poissons dorés et argentés, que nous avons reçus d'eux, et que nous conservons comme eux dans des vases.

La grande muraille, qui a été faite il y a plus de deux mille ans, pour empêcher les irruptions des Tartares a cinq cents lieues de longueur; elle n'a nulle part moins de vingt pieds de haut, ni plus de trente et quarante d'épaisseur; elle grimpe sur les plus hautes montagnes, descend dans les plus profondes vallées, et passe sur les plus larges rivières en forme de pont.

Ses tours, ses portes, sont presque partout des travaux gigantesques : elle a toujours été gardée, et l'est encore, par une armée entière; mais cette précaution n'a pas empêché les invasions. Il seroit trop long de détailler les autres merveilles de l'art, les temples, les palais, les arcs de triomphes, les pyramides élevées à l'honneur des grands hommes, les sites admirables, les perspectives heureuses, les tombeaux, les tours revêtues de marbre et de porcelaine aperçues dans le lointain, et les monumens de toute forme qui ornent et embellissent ces magnifiques chemins. Les tours portent des cloches suspendues en dehors, sur lesquelles on frappe l'heure : elles sont d'une grandeur prodigieuse, et d'un poids énorme. Un missionnaire dit qu'il y en a sept dans Pékin, capitale de l'empire, qui pésent chacune six cent vingt mille livres. Les Chinois connoissent donc depuis long-temps l'art de la fonderie, dont les procédés sont si compliqués et si difficiles. Il n'y a pas de donte qu'ils ont connu bien des siècles avant nous l'usage de la poudre à canon; ils s'en servent depuis longtemps pour les feux d'artifices, qui sont admirables chez eux, et en quoi ils surpassent toutes les autres nations.

de pu ant enc tio per pui sys ten mê qui non Sen colc dan répa tach paré avan et la sans rassé nie, l'Ind les m avoit

ment

donce

racin

le plu

ne parelle a ore, par précauions. Il s autres , les paramides ommes, spectives ours reine aperonumens pellissent ours pordehors, re : elles euse, et anaire dit capitale e six cent connoisart de la it si coma pas de es siècles oudre à uis longqui sont quoi ils ions.

de la nation chinoise, comment elle a des Chinois, pu s'isoler si long-temps de toutes les autres, quel est son fondateur? On fait encore d'autres questions dont la solution occupe les savans, et qui les occupera encore bien long-temps, sans qu'ils puissent résoudre ces problèmes. Le système que quelques modernes prétendent répondre à tout, quoiqu'encore mêlé de difficultés insolubles, est celui qui fait Noé père des Chinois, sous le nom de Fohi, non pas par ses trois fils, Sem, Cham et Japhet, mais par une colonie tirée des plus vertueux descendans, qui, voyant la corruption se répandre entre leurs frères, se sont attachés à leur père commun, se sont séparés avec lui de cette masse corrompue, avant l'érection de la tour de Babel, et la confusion des langues. Les partisans de cette opinion ne sont pas embarrassés de faire voyager Noé avec sa colonie, depuis l'Ararath de l'Arménie ou de l'Inde, jusqu'à la Chine. On leur objecte les montagnes. Ils répondent : le déluge avoit déposé par-tout son limon également, et ce n'étoient que des pentes douces. Les forêts? elles avoient été dé-

racinées. Les déserts? Le sable, comme

le plus lourd, s'étoit enfoncé sous la

On se demande quelle est l'origine Origine et

terre végétale, et ce n'est qu'à la longue que les pluies ont écarté la terre, et ont ramené le sable dessus. Les rivières? Noé avoit encore la mémoire de l'arche; il a bâti des vaisseaux, et il est à remarquer que ceux des Chinois ont toujours eu et ont encore des dimensions relatives à la forme de l'arche, trois fois la largeur pour la longueur, poupe, proue, sonds plats, et trois étages dans le corps du bâtiment.

A l'appui de ces observations vient la science de l'astronomie que les Chinois n'ont pu posséder de si bonne heure à quelque degré éminent, que parce qu'ils la tenoient de Noé qui en avoit reçu les principes des hommes avant le délage. Comment se seroient-ils préservés de l'idolâtrie qui infectoit les nations; s'ils ne s'étoient séparés de leurs frères avant la corruption? Aussi ontils conservé la connoissance et l'adoration d'un seul Dieu, de sa providence, et l'idée toujours présente des châtimens préparés aux méchans, doctrine que le fléau du déluge avoit profondément gravée dans la mémoire de Noé. Les livres des Chinois leur recommandent par-tout en termes énergiques la persévérance dans cette séparation. En conséquence, non-seulement ils ont toujours

fern enc les v ils p et d raisi Ne r bitio a se langu vation que A des C hous s a Chi Jésusdynast aits p es épo bastie,

Dan uoique ourro eauco e bon oltes; eires vi etrône ouchés a longue e, et ont rivières? l'arche; à remartoujours . ons relaois fois la e, proue, s le corps

ons vient e les Chinne henre que parce i en avoit es avant le ils préserit les nas de leurs Aussi ontt l'adoraovidence, châtimens ne que le ondément Noé. Les

fermé leur empire aux étrangers, mais encore ils ne doivent pas se permettre les voyages de long cours, dans lesquels ils pourroient aller prendre des notions et des mœurs étrangères. Le vin de raisin a toujours été défendu chez eux. Ne pourroit-on pas croire que la prohibition vient de Noé, qui n'avoit pas eu à se louer de cette liqueur. Les savans tirent encore d'autres preuves de la langue, de la chronologie, des observations astronomiques, dontils induisent que *Noé* est le fondateur et le législateur des Chinois. Sans remonter si haut, il hous suffit de trouver des empereurs de la Chine plus de deux mille ans avant *lésus-Christ*. On compte jusques-là cinq dynasties, dont nous extrairons quelques aits principaux, mais nous ne fixerons es époques qu'après la cinquième dypastie, lorsque nous serons arrivés à l'ère tommune.

Dans la première dynastie connue, Bescinqure uoique rapprochée du temps qu'on mieres dyourroit appeler l'innocence, on trouve masties comeaucoup plus de mauvais princes que e bons; aussi voit-on beaucoup de ré- avant Jésusmandent oltes; quelques bons princes tribula persé- pires viennent au secours des peuples, En con-letrônent les méchans empereurs, et toujours puchés de leur feint repentir, leur

2207 ans

rendent la couronne. Le dernier qui éprouva ces vicissitudes, fut forcé de fuir dans des lieux déserts, où il traîna trois ans une vie obscure. Iuta, chef de la première dynastie détruite, avoit été un excellent prince, très-exact à rendre justice, amateur de l'agriculture dont il donna des préceptes. Le vin de riz sut trouvé de son temps. Il chassa l'inventeur de ses états, et défendit cette liqueur comme capable de causer de grands maux dans l'empire. Précaution inutile! l'usage du vin de riz s'est conservé, et l'excès a réalisé les craintes d'Iuta.

Averti par la catastrophe de son prédécesseur, Ching-tong, chef de la seconde dynastie, nommée des Ching, donna les plus grandes preuves de sa- paya c gesse et de vertu. Content d'avoir brise manit le joug de ser qui pesoit sur la tête des qu'ils Chinois, il refusa long-temps le sceptre prisse A la fin is accepta, et sut le modèle de près de bons princes. Tai-vu, un de ses suc il ren cesseurs, effrayé d'un prodige qui grand faisoit appréhender une révolution quand reçut cette leçon de son ministre de la faire « C'est la vertu qui règle les présage « et qui les rend bons ou mauvais. S' dats, « vous gouvernez vos sujets avec équi de s'ê « té, rien ne sera capable de trouble inutile

« votre repos et votre bonheur ». I sérieus

orde sor d'un lois un n éton Cette pere: les vi La

d'eux « du « ses « auc « sou

comp

faisoit

ernier qui t forcé de où il traîna ta, chef de e, avoit été act à rendre ture dontil de riz sut l'inventeur ette liqueur

de grands

tion inutile!

conservé, et d'Iuta. de son pré-

ordonna que dans chaque ville, le trésor public fourniroit à la subsistance d'un certain nombre de vieillards. Cette loise pratique encore. Sous Won-Ting, un maçon devint premier ministre, et étonna par ses lumières et sa prudence. Cette dynastie, après vingt - huit empereurs, finit comme la première, par les vices de celui qui occupoit le trône.

La troisième dynastie, nommée Cheu, compte trente-cinq empereurs. Un d'eux avoit pour maxime : « que la joie « du prince doit dépendre de celle de « ses sujets, et qu'il ne doit goûter « aucun plaisir, lorsque son peuple nef de la se « souffre ». Un autre bien différent, se des Ching, faisoit un jeu de la fatigue des soldats, et euves de sa paya cher ce mépris outrageant de l'hud'avoir brisé manité. Il avoit ordonné qu'aussitôt r la tête des qu'ils verroient des seux allumés, ils ps le sceptre prissent les armes, et se rendissent aumodèle des près de lui. Dans une de ces alarmes, de ses suc il remarqua que sa favorite prenoit prodige que grand plaisir à voir accourir les soldats révolution quand le signal se donnoit. Il le fit sou-ministre vent répéter, sans autre raison que de les présaga la faire rire de l'empressement des sol-mauvais. S'édats, et de la honte qu'ils marquoient s avec équi de s'être donné tant de mouvemens de trouble inutiles. Il arriva que dans une occasion nheur ». Esérieuse, les soldats souvent trompés,

se tinrent tranquilles, quoiqu'on eût allumé les feux. L'ennemi penétra jusqu'à la tente du roi et le tua.

Sous le second empereur de la quatrième dynastie, nommée Cin, on bâtit, la grande muraille. Ce fut l'ouvrage de l'empereur Ching, qui a aussi donné à son nom une odieuse immortalité, en faisant brûler dans l'étendue de l'empire, tous les livres, excepté ceux qui traitoient de l'architecture et de la médecine. Des lettrés furent punis de mort, pour avoir sauvé des livres proscrits; mais comme ces livres n'étoient pas renfermés dans un même lieu, il en échappa beaucoup aux recherches du tyran. Craignant, dit-on, qu'on ne sit connoître à la postérité ses mauvaises actions, il chercha à dégoûter les historiens, en leur faisant craindre que leurs ouvrages par la suite n'éprouvassent le même sort. Il donna des lois nouvelles, et le desir de les mettre en viguenr au préjudice des autres est peutêtre la vraie cause de l'incendie.

Un chef de brigands, nommé Lieu-Pang, détrôna le dernier empereur de la quatrième dynastie, et commença la cinquième, dite de Han. Il se montra digne du trône, par sa modération et sa clémence. Lieu-Pang sut du peut tie eu gra se le ma can qua

dyn

ron.

nou dans ces que Elle prin que qué affair foible parti « lib « II fa « la r L'em fuse ( désole la sall et se

ju'on ent nétra jusua.

de la qua-, on bàtit uvrage de issi donné rtalité, en de l'emé ceux qui t de la mé punis de livres pross n'étoient e lieu, il en herches du ju'on ne sit mauvaises ter les hisaindre que prouvassent s lois nouitre en vies est peul-

idie. nmé Lieuempereur commença l se montra

nombre des princes qui, dans sa dynastie, gouvernèrent par eux-mêmes. Les eunuques eurent sous les autres une grande autorité, dont ils abusèrent. Il se forma des factions. Une, connue sous le nom de Bonnets Jaunes, se rendit maîtresse de l'empire. Ces discordes causèrent un démembrement. En indiquant désormais à la marge le nom des dynasties et leur date, nous recueillerons en style d'annales, les faits qui nous paroîtront mériter attention.

Un prince descendant de Lieu-Pang, 6e. dynactie. dans un degré très-éloigné, rassemble Hullan. ces pièces éparses sous un sceptre unique, et commence la sixième dynastie. Elle finit dans son petit-fils. Ce jenne prince, vif et courageux, soutient quelque temps le trône de son père, attaqué de tous côtés. Voyant enfin ses affaires dans une crise fatale, et que le foible empereur hésitoit à prendre un parti, il lui dit : « Il n'y a point à dé-« libérer, c'est ici un moment décisif. « Il faut vaincre ou mourir les armes à « la main, et la couronne sur la tête ». L'empereur manquant de courage, refuse de combattre. Le jeune prince, désolé de cette lâcheté, se retire dans lération et la salle de ses ancêtres, tue sa femme it du peut et se tue lui - même. L'empereur se

rendit à son rival, qui lui accorda une petite souveraineté.

fr

de

pa

qu

SO

en

ľu

fui

 $oldsymbol{m} i$ 

tio

(( )

« а

sait

VOV

déta

en p

« qu

« te

ordo

man

mên

toute

comi

minis

Il éto

expéc Z

La

7e. dynastie. Tin. 264.

Chi-tsu-vu-ti conserve par les armes l'empire qu'il avoit acquis par elles. Tranquille, il se livre à la mollesse. Il laisse un fils incapable, simple spectateur des troubles de son palais, agité par deux femmes, l'impératrice et la reine. Celle-ci, plus méchante et plus habile, empoisonne sa rivale et son fils. Le foible empereur est détrôné. Un prince de sa race lui succède. Le fils de celui-ci est attaqué par un prince de ses parens, qui tue son fils, le fait luimême prisonnier, oblige l'empereur de servir à table, vêtu en esclave, et lux donne la mort. Nan King devient capitale. La race des quinze empereurs finit en Ngan Ti, prince indolent, indigne du trône.

Se. dynastie. Soug. 420.

Sous son règne, un nommé Lieu-Yu, qui alloit vendre des souliers d'un lieu à l'autre, se fait soldat, devient général, et se place sur le trône. Son extérieur étoit noble et majestueux, et son courage égaloit sa modestie; elle éclatoit sur-tout dans ses vêtemens. Il laisse un fils, son contraste, vain et frivole. Ven-Ti, son successeur, donne trop de crédit aux Bonses. L'empire étoit alors partagé en deux parties. Le es armes
ar elles.
lesse. Il
e spectas, agité
ce et la
e et plus
t son fils.

e. Le fils prince de e fait luipereur de ve, et luievient ca-

ôné. Un

empereurs indolent,

né Lieuliers d'un
, devient
rône. Son
stueux, et
estie; elle
emens. Il
vain et fri
ar, donne
L'empire
arties. Le

maître de l'Occident fait au contraire massacrer tous les Bonzes. Ven-Ti est tué par son sils; le parricide l'est par son frère. Celui-ci fut peu aimé, parce qu'il donnoit trop de liberté à sa langue. Il paya cher ce plaisir. Une de ses semmes, qu'il avoit appelé vieille, l'étoussa dans son lit. Cette race finit au huitième empereur dont les deux derniers âgés, l'un de quatorze, l'autre de quinze ans, furent tués par Kao-Ti, leur premier ministre.

Kao-Ti ne manquoit pas de préven-ge. dynastie. tion en faveur de sa capacité: « Si je « règne dix ans, disoit-il, je rendrai l'or « aussi commun que la boue ». On ne sait quelle boutade lui prit un jour. Se voyant couvert de pierreries, il les fit détacher de son habit, piler et mettre en poudre. « Cela n'est bon, dit-il, « qu'à inspirer le goût du luxe, et exci- « ter la cupidité ». Son fils fit la fameuse ordonnance qui défend de continuer les mandarins plus de trois ans dans le même lieu. Cinq empereurs forment toute cette dynastie.

La dixième n'en compte que quatre, 10e. dynascommençant par Siao-Yven, premier tie. Léanga ministre et assassin du dernier prince. Il étoit actif, laborieux, vigilant, trèsexpéditif. Quoiqu'il ne se fût jusqu'alors

Tom. 7.

G

d

n:

ch

de

tu

pé

tir

êtr

pai

fac

que

dor

éto

pou

ver

mêl

spia

port

habi

la gi

C ne

men

civil

verai

trône

prévi

ven-t

appliqué qu'aux sciences, il se montra néanmoins habile dans l'art militaire. Il désendit qu'on immolât en sacrifice des animaux, et fit substituer des figures faites de farine. Sur la fin, il négligea les affaires de l'état, pour s'occuper des rêveries des Bonzes. On vajusqu'à dire qu'il se su Bonze hui-même. Sa samille sut une race dévote. L'avant-dernier empereur se livra aussi aux ministres de la religion de Fo Pendant qu'il y mettoit toute son attention, son premier ministre l'attaque dans sa capitale. Il prend les armes, fait le tour de ses remparts, examine la position. « Tout est perdu, s'écrie-t-il, « c'en est fait des sciences ». Il met le feu à sa bibliothèque, composée de cent quarante mille volumes, et se rend au vainqueur, qui le tua ainsi que son fils. L'empereur du Nord, dans le même temps, faisoit au contraire brûler tous les temples des Bonzes et toutes leurs idoles.

re. dynastie Chin. 557.

L'usurpateur, chef de la onzième dynastie, comme son dévôt prédécesseur, étoit très-attaché aux Bonzes. Son frère, qui lui succéda, caché jusqu'alors dans l'obscurité d'une vie privée, déploya sur le trône les qualités d'un grand prince. Il régla la distance des heures, et les fit frapper sur le tambour du palais, ce qui s'observe encore. Sa race n'a donné que cinq empereurs. Le dernier, gangrené de vices, fut détrôné par le premier ministre de l'empereur d'occident.

montra itaire. Il

ifice des figures

gligeales

des rêve-

lire qu'il

e fut une

mpereur

a religion toute son

l'attaque

mes, fait

ine la po-

crie-t-il,

Il met le ée de cent

e rend au e son fils.

le même

rûler tous

utes leurs

zième dy-

écesseur,

Son frère,

alors dans

éploya sur

id prince. , et les fit

ais, ce qui

Trois empereurs qui ont composé la 12e. dynasdouzième dynastie, ont fait de grandes choses. Le premier, ce ministre d'occident, nommé Kao-tsu-ven-ti, sans teintures des lettres, avoitun espritsolide et pénétrant. Il aimoit ses peuples, fit bâtir des greniers publics, qui devoient être remplis de riz et de blé tous les ans, par chaque famille à proportion de ses facultés. Il réforma la musique et l'éloquence, et leur donna un caractère mâle dont elles étoient déchues. Ce prince étoit inexorable pour les coupables et pour les juges iniques. Il défendit d'élever aux charges publiques ceux qui se mêloient de commerce et d'arts mécaniques. Son fils défendit au peuple le port des armes, fit revoir par les plus habiles lettrés, tous les livres traitant de la guerre, de la politique, de la médecine et de l'agriculture. Il régla les examens par les grades de docteurs dans le civil et le militaire. Le fils d'un petit souverain nommé Li-Yven, s'empara du trône devenu vacant par la mort imdu petit-fils de Kao-tsuprévue ven-ti.

tie. Soui. 596.

15e. dynastie. Tang.

Ce Li-Yven, arrivant dans le palais de l'empereur, fut comme étourdi de sa magnificence. « Non, dit-il, il n'est pas « permis de laisser subsister un si superbe « édifice, qui n'est bon qu'à amollir le « cœur d'un prince, et à fomenter sa cu-« pidité ». D'après cette réflexion, notre enthousiaste de vertu fait mettre tout en cendres. Il suivoit la doctrine des Lettrés, et abdiqua la couronne pour vivre tranquillement. Il ordonna que cent mille Bonzes oisifs, se marieroient pour fournir des sujets à l'état. Tai-tsong, son fils, est un des grands empereurs de la Chine, sage, frugal, accessible. On voulut lui donner quelque crainte sur sa facilité à se laisser approcher. Il répondit : « Je me regarde, dans mon « empire, comme un père dans sa fa-« mille. Je porte dans mon sein tous mes « sujets comme s'ils étoient mes enfans. « Qu'ai-je à craindre »? Touché d'une douleur profonde à l'occasion d'une nuée de sauterelles qui couvrit ses états, la seconde année de son règne , il s'écria: « Malheureux insectes, en ruinant les « moissons, vous ôtezla vie à mon peu-« ple, Ah i j'aimerois beaucoup mieux « que vous dévorassiez mes entrailles». Il purgea ses états des devins, peut-être non moins pernicieux que les insectes,

q

êι

le

de

lui

((

**((** )

**((** )

« (

« é

« f

prin fem e palais urdi de r'est pas superbe nollir le er sa cun, notre tre tout rine des me pour nna que rieroient ai-tsong, mpereurs cessible. e crainte ocher. Il ans mon ans sa fatous mes s enfans. hé d'une on d'une ses états, il s'écria: inant les mon peup mieux trailles». peut-être insectes,

Il accordoit des amnisties et delivroit des prisonniers; mais c'étoient des grâces dont il disoit qu'un prince sage devoit user sobrement. La bastonnade se donnoit sur le dos et sur les épaules. Il commanda qu'elle se donneroit plus bas, parce qu'il avoit lu dans un livre de médecine, que quand on blesse ou qu'on meurtrit le dos et les épaules, les parties nobles en sont offensées; ainsi il ne négligeoit rien de ce qui pouvoit être utile. Sous son règne, s'introduisit le christianisme. À l'occasion de la mort de son Colao, ou premier ministre, qui lui avoit été très-utile, il disoit: « Nous « avons trois sortes de miroirs, l'un qui « sert ux dames à se parer; le second, « sont les anciens livres, où on lit la « naissance , les progrès et la décadence « des empires; enfin le troisième, ce sont « les hommes mêmes. Pour peu qu'on « étudie leurs actions, on voit ce qu'il « faut éviter et ce qu'il faut pratiquer. « J'avois ce dernier miroir dans la per-« sonne de mon Colao. Malheureuse-« ment, je l'ai perdu sans espérance « d'en retrouver un semblable ».

Tai-tsong laissa à son fils de belles instructions dont il ne profita pas. Ce prince s'abandonna à une méchante femme à laquelle le poignard et le poi-

son étoient également familiers. Elle remplit le royaume et la cour de deuil. L'épouse de l'empereur suivant ne fut ni moins cruelle, ni moins criminelle. Son fils fut, dit-on, le restaurateur de sa famille. Cependant il répudia sa femme, fit mourir sans sujet trois de ses enfans, et épousa sa belle-fille. Le luxe lui étoit odieux. Il crut l'extirper pour toujours en faisant détruire tous les vases d'or et d'argent, et les ornemens précieux de son palais. Cet empereur donna beaucoup d'autorité aux eunuques et aux Bonzes. Son petit-fils fut détrôné par un rebelle. Celui-ci se fit présenter des chevaux et des éléphans qui étoient stilés à danser au son des instrumens, et à offrir une coupe à l'empereur; mais ils ne voulurent jamais déployer leurs talens pour l'usurpateur. C'étoit sans doute la faute des instituteurs qui ne leur firent pas les signaux convenus; mais les animaux en portèrent la peine, et furent tués au nombre de cent.

Sous le neuvième successeur, la puissance des eunuques occasionna des révoltes. On reconnoît au onzième beaucoup de pénétration et d'intelligence, et cependant beaucoup d'entêtement pour les rêveries des Bonzes. Il donna dans la folie de faire chercher de tous

côte les avo sen Le tie f les son sinc tom pere lient grâc priv leur la m  $\mathbf{H}$  bi teme vers. imm lais, poise term

sa rac Sc pas l Son frère ble d

dont

ble d form le reml. L'éfut ni e. Son e sa famme, enfans, ui étoit oujours es d'or ieux de a beauet aux é par un les chent stilés ns, et à mais ils rstalens loute la ir firent les anit furent

la puisdes rée beauigence,
tement
donna
de tous

côtés le breuvage d'immortalité, dont les disciples de Tao-kuin prétendent avoir le secret. Les eunuques le lui présentèrent, et il mourut sur-le-champ. Le quinzième empereur de cette dynastie fit une loi qui s'observe encore. Tous les sept ans, les mandarins des provinces sont obligés d'envoyer par écrit un aveu sincère et détaillé des fautes où ils sont tombés, et d'en demander pardon à l'empereur. S'ils s'excusent, ou s'ils pallient leurs fautes, ils n'ont aucune grâce à attendre, et sont infailliblement privés de leur emploi. Son fils, d'ailleurs, orné de belles qualités, eut aussi la manie de se procurer l'immortalité. Il but la coupe, et mourut non subitement comme l'autre, mais rongé de vers. Les eunuques, dont le nombre étoit immense, et tous puissans dans le palais, tuèrent un de leurs maîtres, empoisonnérent l'autre, et furent enfin exterminés par le dix-neuvième empereur, dont le fils, le vingtième et dernier de sa race, ne fit que paroître sur le trône.

Son meurtrier, Tai-Too Ier, ne jouit 14e. dynaspas long-temps du fruit de son crime. Heulang, Son fils aîné le tua, et fut tué par son frère Mo-ti. Le désordre étoit au comble dans l'empire. Un habile général se forma un puissant parti et attaqua Moti. L'empereur ayant été vaincu, se tua de désespoir, et sa famille fut éteinte.

15e. dynastie, Heutang. 933.

Le général Chuang-tsong, devenu monarque, conserva les habitudes du guerrier. Il vivoit frugalement, couchoit sur la terre, nu, et de peur de s'ensevelir dans un sommeil trop profond, il portoit une sonnette à son col pour s'éveiller; mais il ternit sa gloire dès ses premières années, par sa passion outrée pour les spectacles. Il y faisoit son personnage afin de divertir les reines et ses filles. On le taxe d'une avarice sordide, et d'avoir été sans aucune commisération pour les pauvres. Son fils, Mingtsong Ier, favorisa heaucoup les savans. Sous son regne, l'imprimerie fut inventée; l'imprimerie telle qu'elle est encore chez les Chinois, sans caractères mobiles. Il étoit fort pieux. Ses prières avoient principalement pour but le bonheur de ses sujets. Cette dynastie a fourni quatre empereurs. Le dernier, poursuivi par le meurtrier de son père, se brûla avec toute sa famille.

le

n

pa

tu

re

CC

le

 $\mathbf{II}$ 

fo

al

sc

de

ca

ét

ru

οι

di

vi

~

Cet usurpateur, nommé Kao-tsu Ier, nie. Heu-tsin. vit démembrer l'empire. Il fut contraint d'en céder une partie aux Tartares. Son fils leva contr'eux une forte armée, qu'il précéda avec un détachement. Son général, aspirant secrètement au trône,

n'avança qu'à petites journées, et donna le temps aux ennemis de se saisir de l'empereur. Ils le reléguèrent dans une

petite principauté.

Le perfide général ceignit son front du diadême. Il fit avec les Tartares une paix ignominieuse, qui leur laissoit tout le butin. In-ti, son fils, montra plus de courage; mais pendant qu'il repoussoit les ennemis sur la frontière, les eunuques excitèrent une émeute dans le palais. Il revint pour l'appaiser et fut tué. L'impératrice s'efforça de faire reconnoître son fils; mais elle fut contrainte de céder au général que les troupes avoient nommé empereur. Il la respecta comme sa mère.

Tai-stu, ce général, avoit une pro- 18e. dynasfonde vénération pour Confucius. Il the Heualla visiter son tombeau. Son fils Chitsong ler. imita ses vertus. Au comble de la grandeur, il conserva toujours un caractère modeste. Dans son palais étoient placées avec honneur une charrue, et un métier de tisserand. Il fit ouvrir les greniers dans un temps de disette, ordonna qu'on vendit le riz à vil prix. « Ce sont mes enfans, disoit-il, « de ses peuples, il ne convient pas à « un père de les abandonner, et de « les laisser périr de faim, pendant

17e. dyna.

res. Son armée, ent. Son

se tua

teinte.

enumo-

lu guer-

hoit sur

nsevelir

il por-

our s'é-

dès ses

outrée

son per-

es et ses

sordide.

miséra-

Ming-

s savans.

it inven-

t encore

mobiles. avoient

heur de

oi quatre

ivi par le

ûla avec

-tsu Ier,

ontraint

u trône,

pa

ts

m

te

le

be

et

ne

et

CO

so

qu

ce

du

di

((

Ce

ro

le

VO

au

ge

av

im

pli

re

« qu'il a de quoi appaiser la sienne». Il fit fondre dans cette extrémité, les statues des idoles, et en fit fabriquer de la monnoie. Ce prince mourut trop tôt pour son fils, que son jeune âge fit juger incapable de régner. Les grands mirent à la place le premier ministre.

19e. dynastie. Song. 950.

Sous le nom de Tai-tsu IIIe., il se montra digne du choix qu'on avoit fait; il avoit toutes les qualités propres à rendre un état heureux et florissant. Les quatre portes de son palais qui regardoient les quatre parties du monde, n'étoient jamais fermées. « Je veux, « disoit-il, que ma maison soit sem-« blable à mon cœur, qui est ouvert à « tous mes sujets ». Dans un hiver très-rude, pendant lequel ses troupes étoient employées contre les Tartares du Nord, il envoya son habit doublé de fourrures à son général, en lui marquant qu'il auroit voulu en donner un pareil à chaque soldat. A la veille de prendre une ville, prévoyant le carpage qui suivroit cette prise, il contrest le malade. Ses officiers alarmés s'approchent, chacun lui propose son remède. « Le plus efficace, répond l'em-« pereur, dépend de vous ; jurez-moi « que vous ne répandrez pas le sang des « citoyens ». Ils le jurèrent. Tai-tsu

ienne». ité, les quer de ut trop age fit grands nistre. e., il se oit fait; opres à orissant. qui remonde, e veux, oit semouvert à n hiver troupes Tartares ublé de ui marnner un

és s'apson red l'em-

eille de

le car-

contrefit

rez-moi sang des

Tai-tsu

parut sur-le-champ guéri. Sous Chingtsong IIIe. empereur, le dénombrement des gens capables de cultiver les terres, sans compter les magistrats, les lettrés, les euniques, les soldats, les bonzes et les mariniers, monta à vingt et un millions, cent soixante-seize mille

neuf cent soixante-cinq hommes.

Dans un temps de sécheresse, Chingtsong, sixième de sa race, s'attristoit, et tâchoit par ses prières d'appaiser la colère céleste. Des lettrés qu'il favorisoit trop, eurent la hardiesse de lui dire qu'il se tourmentoit inutilement; que ce qui arrive dans le monde est l'effet du hasard. Le premier ministre leur dit d'un ton ferme : « Quelle doctrine « osez-vous débiter? Si un empereur « en étoit venu jusqu'à ne point res-« pecter et craindre le ciel, de quels « crimes ne seroit-il pas capable »? Ce premier ministre présenta au fils du roi, les dix maximes suivantes : Craignez le ciel: Aimez vos sujets: Travaillez à vous perfectionner: Appliquez vous aux sciences: Elevez aux charges les gens de mérite : Ecoutez volontiers les avis qu'on vous donne : Diminuez les impôts: Modérez la rigueur des supplices: Evitez la pro ligalité: Ayez horreur de la débauche. Sous Li-tsong,

D

tr

de

tit

pr «

((

((

« lui

(( a

Su

le f

jou

gra

cui for

enc

tro

trei

règi l'en

ll n

II a

son

sort

Il se

fond

qu'i

quatorzième empereur, peu belliqueux, ses généraux chassèrent les Tartares orientaux, qui se retirèrent presque détruits dans le pays d'où ils sont venus reconquérir la Chine, qu'ils possèdent encore.

20e. dynastie. Yvin-1308.

Cette famille Tartare gouverna si bien l'empire, qu'on appela son règne le sage gouvernement. Le chef prit le nom chinois Chi-tsu. Il forma une entreprise sur le Japon, réforma le calendrier, fit creuser le fameux canal qui a trois cents lieues de long. Ses successeurs, jusqu'au neuvième qui finit cette race, augmentèrent l'influence de la religion de Fô, et protégèrent ceux qui la professoient. Un d'eux fit venir le grand Lama du Tibet, et le recut avec des cérémonies extraordinaires. Avec les Lamas, s'introduisirent la magie, les danseuses, la débauche, qui pervertirent le sage gouvernement. Un valet de Bonzes, nommé Chú, profita des troubles éclos de la mauvaise administration. De grade en grade, il devint général des révoltés, fit fuir l'empereur Chun-ti, qui ne reparut plus, et se mit à sa place.

chú se fit appeler Tai-tsu IV. Sa piété
lie. Ming. égaloit sa sagesse et sa pénétration.

iqueux, Fartares que dént venus ossèdent

a si bien ègne le t le nom treprise endrier, a trois esseurs, te race, religion i la prole grand vec des vec les gie, les pervervalet de fita des dminisdevint pereur , et se

Sa piété tration.

Dans une grande sécheresse, il pria trois jours sur une montagne, et n'en descendit qu'avec de la pluie. Son petit-fils fit fermer une mine de pierres précieuses. « Je ne veux point, dit-il. « fatiguer mon peuple d'un travail inu-« tile; d'autant plus que ces pierres, « toutes précieuses qu'elles paroissent, « ne peuvent ni vêtir, ni nourrir dans « un temps de disette ». On auroit pu lui répondre : « Elles donnent de quoi « avoir du pain et des habits ». Sous Suen-tsong, son cinquième successeur, le feu prit au palais, et dura quelques jours avec tant de violence, qu'une grande quantité d'or et d'argent, de cuivre et d'étain y fut fondue. Il s'en forma une masse de métal qui est encore très-estimé à la Chine. La Catastrophe de cette dynastie qui finit au treizième empereur, fut annoncée par des troubles prolongés pendant plusieurs règnes. Deux rebelles se partagèrent l'empire. Ils devinrent bientôt ennemis. Il n'en resta plus qu'un, nommé Li. Il attaqua l'empereur Hiao-tsonh dans son palais : le prince veut faire une sortie, afin de périr les armes à la main. Il se trouve abandonné. Il rentre, s'enlonce dans ses jardins. L'impératrice qu'il ainioit tendrement se présente; il

l'embrasse sans dire un seul mot. Elle interprête ce silence, entre dans le bois et se pend à un arbre. Hiao-tsonh errant à l'aventure, l'aperçoit. Il écrit sur le bord de sa veste : « Mes sujets m'ont « làchement abandonné : fais de moi ce « qu'il te plaira; mais épargne mon « peuple ». D'un coup de sabre il abat la tête de sa fille chérie; et se pend à côté de son épouse. Les grands de l'empire appelèrent contre le rebelle, les Tartares Mantchéoux qui occupent actuellement le trône.

22e. dynas-4644.

Ces seigneurs s'imaginoient trouver tie. Tsing. dans les Tartares de simples auxiliaires, qui les aideroient à mettre sur le trône un empereur de race chinoise; mais quand les Tartares eurept fait mettre bas les armes aux rebelles, ils ne crurent pas que l'empire fût un trop fort dédommagement de leurs peines. Trompé dans son attente, un de ces seigneurs chinois disoit : « Nous avons fait venir « des lions pour chasser les chiens ». Cependant les princes du sang chinois ne fléchirent pas sous le joug, sans tâcher de le repousser. Il s'éleva dans plusieurs provinces des compétiteurs contre Zun - Chi, premier empereur Mantchéou. La guerre se fit avec vivacité par terre et par mer Sur ce dernier clément,

sig de vic chi hi, atte chi tan per don de t coli

aim tute vert leur ordr tirer com abso par ] lités un cepe comi perèi cons révo

chréi

s le bois sonh erécrit sur ets m'ont e moi ce ne mon e il abat e pend à de l'emoelle, les occupent

trouver xiliaires, · le trône se; mais it mettre e crurent fort dé-. Trompé seigneurs fait venir chiens ». g chinois , sans tâdans pluars contre or Mantvacité par elément, un célèbre général nommé Coxinga, signala son attachement pour la famille de ses anciens maîtres, et balança la victoire; mais tous les infortunés princes chinois périrent l'un après l'autre. Kanghi, qui succéda à Zun-chi, par son attention à se conformer aux manières chinoises, se fit aimer des peuples autant qu'il en étoit redouté. Il ne s'apperçurent pas qu'ils avoient changé de domination. La mort le surprit à l'âge de trente-quatre ans, dévoré de mélancolie pour avoir perdu une femme qu'il aimoit.

Il laissa un fils sous quatre excellens tuteurs qui se plurent à le former à la vertu. Kang-hi répondit parfaitement à leurs soins. Pendant sa minorité, il y eut ordre aux habitans des côtes de se retirer à trois lieues dans les terres. Le commerce de la mer fut et est resté absolument interdit : il ne se tolère que par le port de Kanton avec des formalités gênantes. En même tems, il y eut un édit sévère contre les chrétiens; cependant il resta des jésuites à la cour comme gens de lettres et savans. L'empereur leur témoignoit beaucoup de considérations; mais ils ne purent faire révoquer la sentence contre les autres chrétiens. Kang-hi eut des chagrins domestiques causés par ses deux fils, qu'il disgracia l'un après l'autre. Il rappela auprès de lui, avant de mourir,

Yong-ching, qui lui succéda.

Ce prince vivoit en 1722. Après avoir été favorable aux chrétiens étant prince, il leur devint très-contraire étant empereur. Il s'en expliqua avec les Jésuites de manière à leur faire entendre que leur religion avoit causé des troubles dans quelques provinces de l'empire. « Que diriez-vous, leur dit-il, si j'en-« voyois une troupe de bonzes et de la-« mas dans votre pays pour y prêcher « notre loi? Comment les recevriez-« vous? Voulez-vous que tous les Chi-« nois se fassent chrétiens? Votre loi le « demande, je le sais bien; mais en ce « cas, que deviendrons-nous? Les sujets « de vos rois? Les chrétiens que vous « faites, ne reconnoissent que vous; « dans un temps de trouble, ils n'écou-« teroient pas d'autre voix que la vôtre. « Je sais bien qu'actuellement il n'y a « rien à craindre; mais quand les vais-« seaux viendront par mille et dix mille, « alors il pourroit y avoir du désordre ». Ces motifs, vrais ou faux, firent bannir le corps des jésuites; mais il en est resté quelques-uns comme savans, qui ont éte protégés et respectés.

voisii pas va ce qu entre pour les C espèc peupl yrant comm entra deven intesti reurs. Corée core d moins parce

sule, La mité q partie chasse fourru

ont pr

ux fils, 11 rapmourir,

ès avoir prince, it empe-Jésuites dre que troubles 'empire. si j'enet de laprêcher ecevriezles Chitre loi le is en ce Les sujets que vous e vous; n'écoula vôtre. il n'y a les vaislix mille, sordre». t bannir est reste

qui ont

## CORÉE.

Il est difficile qu'un pays peu étendu, Corée, entre voisin d'un grand empire, ne devienne les mers de la Chine, du pas vassal, s'il n'est point englouti. C'est Japon et de ce qui est arrivé à la Corée, péninsule la Tartarie entre la Chine et le Japon; elle a été pour eux ce qu'étoit l'île de Sicile pour les Carthaginois et les Romains, une espèce de lice dans laquelle ces deux peuples se sont exercés; mais en leur livrant le champ de bataille, les Coréens, comme les Siciliens, ont souvent été entraînés dans ces guerres, qui sont devenues pour les habitans des guerres intestines, et en ont eu toutes les horreurs. Par la même raison, les mœurs des Coréens ont participé et participent encore de celles des Chinois et des Japonois, moins cependant de celles des derniers, parce que depuis long-temps les Chinois ont pris la supériorité dans cette péninsule, qu'ils se sont rendu tributaire.

La Corée est montueuse dans l'extrémité qui touche la Tartarie et dans cette partie couverte de forêts propres à la chasse, et fournit beaucoup de bonnes fourrures. On trouve sur ses côtes de

petits ports assez commodes. La mer est belle et profonde du côté de la Chine. dangereuse par les bas-fonds du côté du Japon. La péninsule est arrosée dans sa longueur de deux grandes rivières qui en reçoivent une multitude de petites. En général, le climat est rude. Les grains, les herbages sont inférieurs en qualité à ceux de la Chine. Le commerce maritime de la Corée est borné aux deux royaumes qui flanquent ses côtes. Du côté de la terre ferme, il s'échappe un peu en Tartarie. Les hommes sont bien faits, vigoureux et guerriers; les femmes aimables. Religion, police, langue, gouvernement, tout tient de la Chine, avec les nuances de gradation que les provinces éloignées observent à l'égard de la capitale.

En reprenant les annales de la Chine. en consultant celles du Japon, on trouve quelques traits relatifs aux Coréens, long-temps avant notre ère commune. Ce sont des irruptions faites chez eux, de belles défenses, des soumissions involontaires, des retours à l'indépendance, et toujours une monarchie, tantôt fière et bravant les forces ennemies qui vouloient l'assujétir, tantôt courbée sous le joug, et le traînant honteusement. Tel est l'état actuel du

roi d la Cl dans  $\mathbf{n}$ 'ose princ verai

L

nous Li-te régne paroî répuc et ave nomr « qué

« ma « Mi

« il,

« qu' « mil « crif

« bisa « de « que

« rab « jou

« and « ren « de

« ord « réfo

mer est Chine . côté du dans sa ères qui petites. de. Les ieurs en mmerce rné aux es côtes. échappe mes sont iers; les police. ent de la radation servent à

la Chine, on trouve oréens, mmune. ez eux, ssions inndépennarchie, es enne, tantôt traînant ctuel du

roi de Corée à l'égard de l'empereur de la Chine. Dans l'intérieur de leur palais, dans leur famille même, ces monarques n'osent rien faire sans l'attache de ce prince, qui agit à leur égard en souverain.

Le dernier de ces princes, sur lequel nous ayons quelque notion, se nommoit Li-ton, et régnoit en 1720, si c'est régner que d'être dépendant, comme il paroît que l'étoit ce monarque. Il avoit répudié son épouse, nommée Minchi, et avoit pris à sa place une concubine nommée Charg-chi. « Je n'ai pas man-« qué d'en informer votre majesté, dit-« il, en écrivant à l'empereur chinois; « mais faisant aujourd'hui réflexion que « Minchi a été reine par votre majesté, « qu'elle a gouverné long-temps ma fa-« mille, qu'elle m'a assisté dans les sa-« crifices, qu'elle a servi la reine ma « bisaïeule, et qu'elle a porté le deuil « de trois ans avec moi, je reconnois « que j'aurois dû la traiter plus hono-« rablement. Je souhaiterois donc au-« jourd'hui rétablir Minchi dans son « ancienne dignité de reine, et faire « rentrer Chang-chi dans sa condition « de concubine ; par ce moyen le bon « ordre régnera dans ma famille, et la « réformation des mœurs commencera

« heureusement dans mon royaume. « Ainsi moi, votre sujet, quoique par « mon ignorance et ma stupidité, j'aie « fait une tache à l'honneur de mes « ancêtres, j'ai servi votre majesté de-« puis vingt ans, et je suis redevable « de tout ce que je suis à votre bonté, « qui me sert de bouclier et qui me « protège. Je n'ai point d'affaire publi-« que ou particulière que je veuille « vous cacher, et c'est ce qui m'a fait « prendre deux ou trois fois la hardiesse « de solliciter votre majesté pour celle-« ci; et comme il est question du bon-« heur de ma famille et du desir de mes « sujets, j'ai cru que, sans blesser le « respect, je pouvois présenter cette « supplique à votre majesté ». Renvoyé par l'empereur au tribunal des rites; Enfin, accordé à la seconde ou troisième sollicitation. Par le style de cette requête d'un roi, qu'on juge de la manière dont à plus forte raison, les Chinois parlent à leur empereur. Ici cesse entièrement la domination des Tartares, qui n'a point passé dans les îles dont nous allons parler, connues sous le nom de Japon.

trois long par l orage fond engle bruit sarde Les l'eau sieur pour fut ( siècle vieta d'aut à bor bien

Per Japon sors : et på sauva

dans

oyaume. pique par té, j'aie de mes jesté deredevable e bonté, t qui me re publie veuille i m'a fait ardiessse our celleı du bonsir de mes plesser le ter cette Renvoyé les rites; ou troie de cette de la males Chi-Ici cesse Tartares, îles dont

s sous le

## JAPON.

Le royaume du Japon consiste en Japon, fles à trois principales Iles contigues, plus l'extrémité longues que larges, et qui se tiennent tale de l'Asie. par leur bout, entourées par une mer orageuse, remplie d'écueils, de basfonds, de tournans et de gouffres, qui engloutissent, avec une force et un bruit effrayant, les vaisseaux qui se hasardent à portée de leur tournoiement. Les débris restent quelquesois sous l'eau, quelquefois ils sont jetés à plusieurs lieues de distance. Ce pays, fait pour être séparé du reste du monde, fut découvert au railieu du seizième siècle, par des Portugais que la tempête yjeta. Sur la relation des premiers, d'autres Portugais y allèrent, et prirent à bord des missionnaires qui furent trèsbien reçus, à cause de leur habileté dans les sciences et les arts. Ils eurent liberté d'y prêcher leur religion.

Peu de pays sont aussi riches que le Climat. Japon. La nature y a prodigué ses tré-Productions, sors ; grains , fruits , herbes potagères et pâturages , animaux domestiques et sauvages , même des éléphans ; grandes

forêts peuplées des plus beaux arbres, rivières et mer abondantes en poissons, eaux chaudes, mineraux de toute espèce, depuis l'or jusqu'au plomb, ambre gris qu'ils appellent excrément de baleine; corail rouge et blanc, très-belles perles, sel marin. Il n'y manque que ce qui n'est pas extrêmement nécessaire aux travaux des grandes usines. Les Japonois excellent dans la trempe de l'acier. Leurs armes ont une fermeté de tranchant supérieure à toutes les autres, mais ils n'en laissent pas sortir. On croira, si l'on veut, que leurs sabres coupent d'un seul coup une barre de fer d'un pouce, sans s'ebrêcher. Outre les alimens que la nature présente d'ellemême, ils s'en font de substances qui ne paroissent pas devoir en fournir; d'écorces d'arbres, de la mousse qui convre les rochers; de racines de plantes insipides, dont ils savent tirer un suc nutritil. Pendant que les hommes fertilisent des montagnes pierreuses, les femmes plongent à plusieurs brasses dans la mer, en tirent des coquilles, des herbes marines; elles déponillent des mauvaises qua'ités celles qui en ont et les rendent agréables au goût. De quelle ressource serojent toutes cessortes d'industrie dans des temps de disette!

inco char dant accc plut font les v Null et de Qn e stabl s'acc fois comr mine ceper soit, croit sans, maus Il n'y

jusqui De ponoi le mo qu'ils ont vé d'anne

cation

pour

arbres, oissons, toute eso, ambre t de barès-belles ique que écessaire . Les Jade l'acier. de trantres, mais n croira, coupent fer d'un e les alite d'elleances qui fournir; usse qui le plantes r un suc nmes ferises, les brasses oquilles, ponillent ui en ont goût. De cessortes disette!

Ces avantages sont balancés par des inconvéniens. L'éte est prodigieusement chaud, et l'hiver très-rigoureux. Pendant l'été, les tonnerres sont effrayans, acccompagnés de pluies qui se versent plutôt qu'elles ne tombent. Les eaux font des ravages affreux. Ces pluies et les vents de mer tempérent la chaleur. Nulle part on n'éprouve d'anssi fréquens et de si terribles tremblemens de terre. On est étonné qu'une terre aussi peu stable soit habitée; mais les hommes s'accoutument à tout, et l'habitude une fois prise, ils vivent sur les volcans comme sous les voûtes menacantes des mines et des carrières. Ces calamités, cependant, quelqu'accoutumé qu'on y soit, rendent le peuple superstitieux. Il croit que ce sont des démons malfaisans, ou le diable, qu'on appelle le mauvais principe, qui en est l'auteur. Il n'y a pas de moyen qu'on n'emploie pour l'appaiser, offrandes, vœux, et jusqu'à des victimes humaines.

De temps immémorial, la religion Japonoise a été idolâtre. Ils croient que le monde est éternel, que les dieux qu'ils adorent ont été des hommes qui ont vécu sur la terre plusieurs milliers d'années, que leur pitié, leur mortification et leur mort volontaire ont élevés

Religion.

au haut degré de puissance dont ils jouissent. Les Japonois sont divisés en trois sectes, celle de Xinto, qui adore les idoles anciennes du pays; celle de Budzo, qui a introduit une infinité d'idoles étrangères, notamment celles de Fo et de Sinto, moralistes philosophes, semblables aux lettrés de la Chine, et méprisant intérieurement comme eux les cultes établis et les superstitions populaires. Chacun prend la religion qui lui plaît; personne n'est contraint à cet égard. Le père en professe quelquefois une, la femme une autre, les enfans une troisième, sans que cela cause aucun trouble.

Amida et Xaca sont les divinités des Xintoistes; elles sont aussi révérées par les autres sectes. Les Japonois regardent ces dieux comme les principaux dispensateurs, non-seulement d'une longue vie et des biens présens, mais des peines et des récompenses à venir; car tous admettent un état de bonheur et de misère après cette vie, sans en fixer la durée. Plusieurs croient qu'il consiste dans des transmigrations des ames d'un corps à l'autre. Cambadoxi, autre dieu célèbre, paroît avoir été un grand scélérat, qui devint aussi un grand pénitent, et mit le comble à ses austérités en se faisant

cr ap le dit ser SOL par liba cel dan a a  $\deg$ emp peu les téri souf mac seul des à ve rites lesqu freus nés, l

les m

une e

petits

qui n

mêm

quer

dont ils
visés en
ui adore
celle de
infinité
nt celles
es philoés de la
curement
et les suprend la
nne n'est
e en pronme une
me, sans

vinités des vérées par regardent ix dispense longue les peines ir tous adde misère la durée. E dans des roceps à reelèbre, érat, quint, et mit se faisant

creuser un sépulere où il est encore. Il apparoît aux bonzes. Son tombeau est le but d'un fameux pélérinage. Il a, dit-on, inventé les lettres dont on se sert au Japon. Une infinité de temples sont élevés en son honneur, desservis par des bonzes et des bonzesses. Le célibat rigoureux est imposé à ceux et à celles qui vivent en commun, comme dans nos communautés régulières. Il y a aussi un clergé séculier, avec des degrés hiérarchiques, dont le Dairi, empereur ecclésiastique, est le chef. Le peuple a beaucoup de confiance dans les bonzes réguliers, à cause de l'austérité de leur vie. Ils prétendent par les souffrances qu'ils s'imposent, jeunes, macérations de toutes espèces, nonseulement pouvoir acquérir eux-mêmes des mérites, et s'exempter des peines à venir, mais encore étendre leurs mérites surérogatoires aux dévots pour lesquels ils prient. Les descriptions affreuses qu'ils font des peines des damnés, les peintures horribles qui couvrent les murailles de leurs temples, inspirent une crainte salutaire aux grands et aux petits, qu'elles éloignent du vice, ce qui n'est pas inutile aux bonzes euxmêmes, dont on tâche de se faire appliquer les mérites par des présens. Les Tom. 7.

missionnaires disent que les plus rigides des ministres de Cambadoxi, qui prêchent et qui affectent le plus de mépris du monde, ne sont que des fourbes et des hypocrites, qui vivent d'une façon fort opposée aux maximes qu'ils débitent.

Les temples sont très-magnifiques, très-multipliés, ordinairement placés sur des hauteurs. Les monastères qui les accompagnent sont agréables, quelquefois très-spacieux, et fournis de toutes les commodités de la vie. Apparemment ils mesurent la puissance de l'idole sur sa grandeur; il y en a qui outrent le gigantesque. Les fêtes consistent en processions, chants, encensemens, et finissent par le panégyrique du dieu, et des festins. Il se fait des miracles.

Le christianisme fut bien accueilli par les Japonois, qui trouvoient, dit-on, une grande conformité entre leur religion et celle que les jésuites leur prêchoient. « Les Japonois attendent tout « leur bonheur, présent et à venir, « de la faveur et des mérites de leur « Xaca, de leur Amida et de leurs « autres dieux, en vertu des longues « et rigoureuses mortifications qu'ils « avoient souffertes volontairement pour

ec a

« «

« :

« I

« t

« c « c

α h des

d'el le d inst ché dan la lo bon

« pa « ja « re

pro

pele

rigides ui prêle méourbes d'une s qu'ils

fiques,
placés
res qui
s, quelrnis de
Appasance de
en a qui
s consisencenseégyrique
fait des

accueilli
, dit-on,
eur relileur prêlent tout
à venir,
de leur
de leurs
longues
ns qu'ils
nent pour

« être déifiés. Les jésuites leur annon-« coient une personne divine qui est a descendue du ciel, et s'est soumise « volontairement à une mort infâme et « douloureuse, pour sauver ceux qui « croient en elle. Les Japonois canoni-« soient ceux qui, par mélancolie ou « mécontentement, s'étoient défaits « eux - mêmes, célébroient leur méa moire, sollicitoient leur intercession. « Les jésuites exaltoient, à plus juste « titre, ces milliers de martyrs de la « primitive église, dont la constance a héroïque les rend bien plus dignes « d'un haut degré d'honneur, et de « contribuer par leur intercession au « bonheur de ceux qui y ont recours ».

Ainsi, les mortifications expiatoires des chrétiens n'étoient pas capables d'effrayer les Japonois. Ceux-ci croyoient le diable auteur du mal, et les autres instigateurs. L'éternité des peines, préchée par les missionnaires, n'étoit pas, dans l'imagination, fort différente de la longueur de celles qu'annonçoient les bonzes. D'ailleurs, le purgatoire les rapprochoit. « Enfin, ressemblance frapmonde entre les rites catholiques et « japonois, images, luminaires, encens, « religieux et religieuses, cél. Lat, chapelets, processions, prières pour les

« morts, confessions, et plusieurs autres « choses que les uns et les autres « pratiquent également ». Tout cela « étoit un grand acheminement à l'établissement de la religion chrétienne. Les jésuites ne doutoient pas qu'ils n'y parvinsssent bientôt, lorsque par un revers subit, que l'on croit l'ouvrage de la jalousie des bonzes, le christianisme fut proscrit, persécuté, et on doit le regarder comme anéanti au Japon, par les mesures qu'on a prises pour

bannir à jamais cette religion.

Les empereurs japonois étoient autrefois en même temps monarques et souverains pontifes, sous le titre de Dairi. Leur personne et leur caractère étoient alors si sacrés, que les plus légères contraventions à leurs ordres étoient détestées et punies comme des crimes contre Dieului-même. Ils étoient en quelque façon adorés par leurs sujets, et se comportoient comme des espèces de divinités. Ils ne touchoient jamais la terre du pied. On no permettoit pas que le soleil on le vent donnât sur eux; ils ne portoient jamais le même habit plus d'un joar, ne mangeoient jamais sur la même vaisselle : on ne leur coupoit les cheveux, la barbe et les ongles, que pour en faire des qu ph do à le let pr Ci din à le l'h dé civ été

la d'h qu' hor moi siég cier une devi

sens

les

pei

por

it cela
it cel

autres

autres

les plus ordres nie des étoient irs sune des hoient ermet-donnât hais le mansselle : a barbe re des

reliques. Les titres qu'ils prenoient et qu'on leur donnoit tenoient du blasphême, et les honneurs qu'on leur rendoit approchoient de l'idolâtrie. Livrés à cet excès de luxe et de mollessse, les Dairis laissoient le soin de tontes leurs affaires civiles et militaires, à leur premier ministre, qui avoit le titre de Cubo, comme général des troupes. Ordinairement ils donnoient cette charge à leur frère cadet. L'aîné étoit toujours l'héritier du trôue. Un de ces Cubos dépouilla le Dairi de toute l'autorité civile. Depuis ce temps les Dairis n'ont été et ne sont que les chefs de la religion, les arbitres des affaires ecclésiastiques, pendant que le Cubo dispose avec un pouvoir absolu de tout ce qui regarde le civil et le militaire.

Le Dairi vit cependant oujours dans la même splendeur que ses ancêtres. Le Cubo est obligé de lui rendre une sorte d'hommage, comme s'il ne gouvernoit qu'en qualité de son lieutenant. Cet hommage consiste à aller une fois au moins en cinq ans, de Jédo, où est le siége de son empire, à Méaco, l'ancienne capitale, faire en grande pompe une visite au Dairi. Là, il lui rend ses devoirs en personne, lui offre des présens magnifiques, reconnoît que c'est

3

de sa famille qu'il tient la couronne impériale. Il est obligé d'épouser une fille du Dairi, s'il en a de nubiles; on la couronne impératrice: ensuite on la donne à l'empereur, comme le sceau et la confirmation de l'autorité impériale.

ten

et

arn

de

elle

fan

On

dès

fair

Ils

arn

Us

les

On

des

mo

et i

app

d'e

mil

lui

pay

S101

cou

ľun

rou

tou

ne

sep

maş

Comme cette multiplicité de pouvoirs pourroit occasionner des troubles, le Cubo prend des mesures efficaces, afin de les prévenir. Tous les princes, soit tributaires, soit vassaux, sont obligés de résider à Jédo six mois de l'année. Leurs fils aînés sont élevés à la cour jusqu'à ce qu'il les renvoie. Leurs femmes et autres enfans accompagnent les pères pendant leurs six mois de séjour à Jédo, et on ne peut les retenir après lui. Tous les ans ils prêtent un nouveau serment de fidélité. Retournés dans leur principauté, ils sont entoures d'espions. Afin d'empêcher le peuple de se révolter tout le long de l'année, l'empereur emploie cent mille hommes qui se succèdent dans des atteliers de grands chemins, canaux, et autres ouvrages, et tient des garnisons nombreuses dans les villes. Les rues sont fermées la nuit. Le magistrat répond de tout ce qui arrive ; et pour une faute commise dans une seule maison, il punira tout un quartier.

Milice.

Les troupes toujours sur pied consis-

ne ime fille on la on la cean et ériale. uvoirs es, le s, afin s, soit obligés année. our jusemmes s pères à Jedo, i. Tous erment princis. Afin er tout mploie nt dans anaux, garnis. Les igistrat t pour le mai-

consis,

tent en cent mille hommes d'infanterie, et vingt mille chevaux supérieurement armés, exercés, et disciplinés. En temps de guerre, par le contingent des princes, elle monte à trois cent soixante mille fantassins, et trente-huit mille chevaux. On apprend aux jeunes gens l'exercice dès l'ensance. Tous les ans, on leur fait faire en public preuve de leur capacité. Ils sont partagés en deux corps ou petites armées qui ont chacune leurs enseignes. Ils portent aussi à la tête les images et les statues des dieux, pour les animer. On se lance d'abord des pierres, on tire des flèches, on fait des décharges de mousquet, on se mêle le sabre à la main; et il est rare que ces jeux, comme il les appellent, ne coûtent la vie à plusieurs d'entre eux.

Les revenus du Cubo s'élèvent à des Finances milliards, et passent toute croyance. Il lui en faut en effet de très-grands pour payer les troupes, les espions, les pensionnaires, la justice, la police, et la cour peut - être la plus splendide de l'univers. Il a vingt palais sur la grande route qui conduit de Jédo à Méaco, tous superbement meublés, quoiqu'il ne les habite qu'une fois en cinq ou sept ans, lorsqu'il va rendre son hommage au Dairi, sans compter une

multitude d'autres répandus dans l'empire pour la chasse, la pêche et ses autres

plaisirs.

Les lois sont rigoureuses, et les peines d'une sévérité qui passe les bornes de la justice. Il n'y en a presque point d'autres que la mort, ni de différence pour le genre plus ou moins cruel, plus ou moins ignominieux. Le plus noble est celui de se fendre soi-même le ventre, au premier signal de l'empereur. Ceux qui hésitent ne font que s'exposer à faire précéder leur mort par des tourmens. La contravention aux édits de l'empereur, les malversations dans les offices de la judicature, les déprédations des finances, l'exaction, la concussion, la fausse monnoie, sont punis par la mort, non-seulement du criminel, mais de son père, de ses enfans, de ses frères, et même de tous ses parens mâles, quoiqu'ils se trouvent à des distances éloignées; on prend des mesures pour qu'ils soient exécutés dans le même jour et à la même heure. La punition du crime de lèze-majesté et de révolte s'étend à tout le quartier du criminel. Pourquoi les voisins n'ont-ils pas averti? Ils sont supposés l'avoir caché. Les mères, les filles, les sœurs des coupables ordinaires sont vendues pour être esclaves plus ou moi faut cas

filles L le la pun pose forte les n relle frau trat. l'exi serte prév d'êtı l'eau tout rare Japo indi mên mér et l l'au

> che tus ubl

suic

s l'ems autres

peines es de la antres e pour dus ou ble est entre. . Ceux à faire rmens. empeoffices ns des on, la mort, de son es, et

qu'ils ir et à crime tend à irquoi s sont s, les

quoi-

éloi-

s , les paires us ou moins long-temps, selon la nature de la faute et la proximité du sang; mais en cas de crime d'état, les femmes et les filles subissent aussi la mort.

Le viol, le rapt, l'adultère, le menrtre, le larcin avec violence, l'inceste, sont punis de mort. Les moindres délits exposent à la bastonade plus ou moins forte, à des taillades sur la tête ou sur les membres. Ainsi se corrigent les querelles, les calomnies, les injures, la fraude, le mensonge devant le magistrat. On emploie aussi le bannissement, l'exil et la déportation dans des îles désertes. Les supplices qui ne seroient pas prévenus par la mort volontaire, sont d'être mis en croix la tête en bas, dans l'eau bouillante, ou d'être taillé en pièces tout vivant par le bourreau : mais il est rare quon en vienne là. La religion des Japonois les rend familiers avec la mort : indifférens pour elle, ils la desirent même, et se la donnent comme un acte méritoire qui les assimile, à leurs dieux, et les rend dignes de récompenses de l'autre vie. Il n'y a point de pays où le suicide soit aussi commun.

Les voyageurs prétendent avoir trouvé chez les Japonois un assemblage de vertus et de vices qu'on croiroit incompatubles, si on ne savoit que les hommes

Meeurs.

sont susceptibles des plus grands contrastes. Ils ont, disent-ils, beaucoup d'esprit et depénétration, sont modestes, patiens, honnêtes, dociles, industrieux, laborieux, exacts à leur parole; haissant la fraude, ne profitant jamais de l'ignorance de ceux auxquels ils ont affaire, n'aimant que les plaisirs innocens, ne sont point avides, médisans ni fastueux, détestent la gourmandise, l'ivrognerie, fuient les discours obscènes, et conservent beaucoup de bienséance dans la conversation et la conduite. Ils sont en même temps ambitieux, fiers, cruels, insensibles aux misères de leurs semblables, persuadés, selon leur religion, qu'on n'est malheureux que parce qu'on est coupable. Personne n'est aussi vindicatif qu'un Japonois. S'il ne peut faire périr son ennemi, de dépit il se tue lui-même. Les femmes imitent les hommes à cet égard. La poligamie est permise ainsi que la fornication. Il y a des maisons publiques pour la jeunesse et les étrangers. A la guerre, les Japonois sont cruels, féroces, ne demandent ni ne donnent de quartier. Une ville prise est mise à feu et à sang. Leurs pirates, quand ils ne sont pas les plus forts, se font sauter ou ponler bas.

On dit qu'ils aiment l'étude et la

lect eux san une entr cro astr vers gne mor qu'i leur con cins leur ord mal tion est 1 auss affli Ils 1 pou

> giq par d'e lan

den

lon

ls conaucoup odestes. strieny. ; haismais de ils ont rs innolisans ni lise , l'iscènes, nséance uite. Ils , fiers, de leurs eur reliae parce est aussi ne peut pit il se ient les mie est . Il y a eunesse s Japoandent ne ville urs pies plus

is. e et la lecture. On n'a trouvé de science chez eux que la morale; quelque connoissance de leur histoire, une astronomie et une géométrie dont on peut juger par le partage qu'ils faisoient du monde entre le Japon, la Chine et Siam. Ils croyoient cependant à l'influence des astres, avoient et out encore des universités tenues par les bonzes. L'enseignement roule sur leur religion et la morale. On les oit si bons prédicateurs, qu'ils font quelquesois fondre en larmes leur auditoire. Pour code des lois, ils se contentent du bon sens. Leurs médecins prescrivent les bains et la potion de leurs eaux minérales. Comme ils boivent ordinairement chaud, quand ils sont malades ils boivent froid, font des ponctions avec des aiguilles : cette opération est une science chez eux. Ils appliquent aussi les ventouses, brûlent les parties affligées avec une mousse nommée moxa. Ils portent le deuil en blanc, s'asseyent pour faire honneur, aiment à avoir les dents et les ongles noirs, et ceux-ci trèslongs.

Ils ont une poésie qu'on dit énergique, une musique traînante. On sait par les ouvrages qui nous viennent d'eux, ce qu'est leur peinture. Leur langue est abondante et expressive. Les Chinois abregent tant qu'ils peuvent les mots; les Japonois les allongent. Ils sont bons arithméticiens, meilleurs imprimeurs que leurs voisins, inférieurs pour l'usage de la poudre à canon, mais supérieurs dans leurs ouvrages, qu'on pourroit appeler d'ébénisterie; les cabinets, les boîtes, les petits meubles de toute espèce, l'application du vernis, de l'or, des couleurs, et dans la fabrication de la porcelaine, la plus estimée de toutes celles qui existent. On n'a de ces curiosités que par les Hollandais, qui se sont seuls conservé le commerce du Japon, à des conditions onéreuses et humiliantes, et par les Chinois qui ont quelqu'accès dans le royaume, mais accès gêné et quelquefois interrompu. Les Japonois eux-mêmes ne peuvent rien porter. La construction de leurs vaisseaux est prescrite de manière qu'ils ne peuvent jamais s'écarter des côtes, sans risquer d'être submergés.

Les édifices, temples, palais, couvens sont ornés de tours qui vont en décroissant à la manière chinoise, ornés de banderoles, de dorure et de figures d'animaux. Les maisons particulières sont presque toutes de bois, et basses à cause des tremblemens de terre. Chacune a un réduit bâti en pierres pour

mett Ince 11015 rêter simp ment conn mani leurs habits à peu toujoi cérém femm comm peintu Jamais seroit polites seroit sa capa lui pla peine

Consont be sique. le prin fait en quelque senten autres semen

mettre les choses précieuses à l'abri des incendies qui sont fréquens. Les Japonois ne savent d'antre moyen de les arrêter, que d'abattre tout autour. Ils sont simples, mais très-propres dans leurs meubles et à table. Leur cuisine est honne, souvent d '9. Ils ont une s cabimanière commode ir et d'élargir leurs appartemens paravens. Les ernis, habits des hommes et des femmes sont fabrià peu près pareils. Les hommes portent stimée toujours le poignard. La conleur de cérémonie est la couleur noire. Les femmes vivent très-retirées, s'occupent comme les Chinoises de broderies, de éreuses peinture, et de l'éducation des enfans. ois qui , mais Jamais elles ne se mêlent d'affaires. Ce seroit au moins de leur part une imompu. politesse d'en parler à leur mari, ce seroit faire croire qu'elles se défient de leurs qu'ils sa capacité. Elles ne doivent songer qu'à lui plaire, et qu'à être très-fidèles sous côtes, peine de mort.

> Comme par-tout ailleurs, les fêtes sont bruyantes et accompagnées de musique. Les bonzes et leurs idoles en font le principal ornement. Le mariage se fait en présence du bonze au pied de quelqu'idole. La mariée, après son consentement, jette au feu les poupées et autres babioles qui lui servoient d'amusement. Elle n' voit pas auparayant été

ent les nt. Ils rs imérieurs , mais qu'on oles de

n'a de ndais, merce

cuvent

count en ornés gures lières passes Chapour

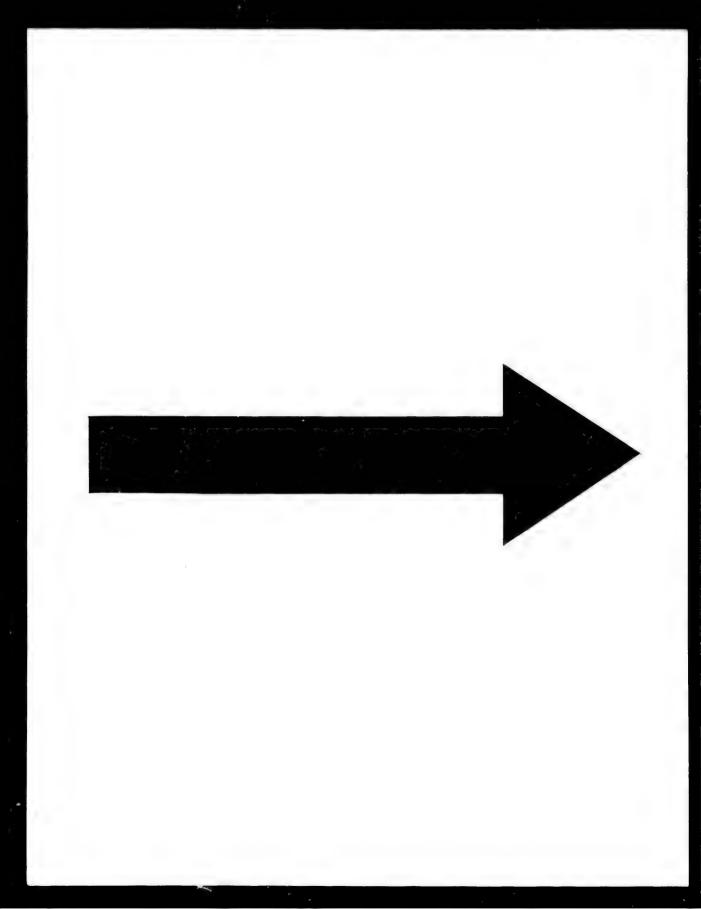



## IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

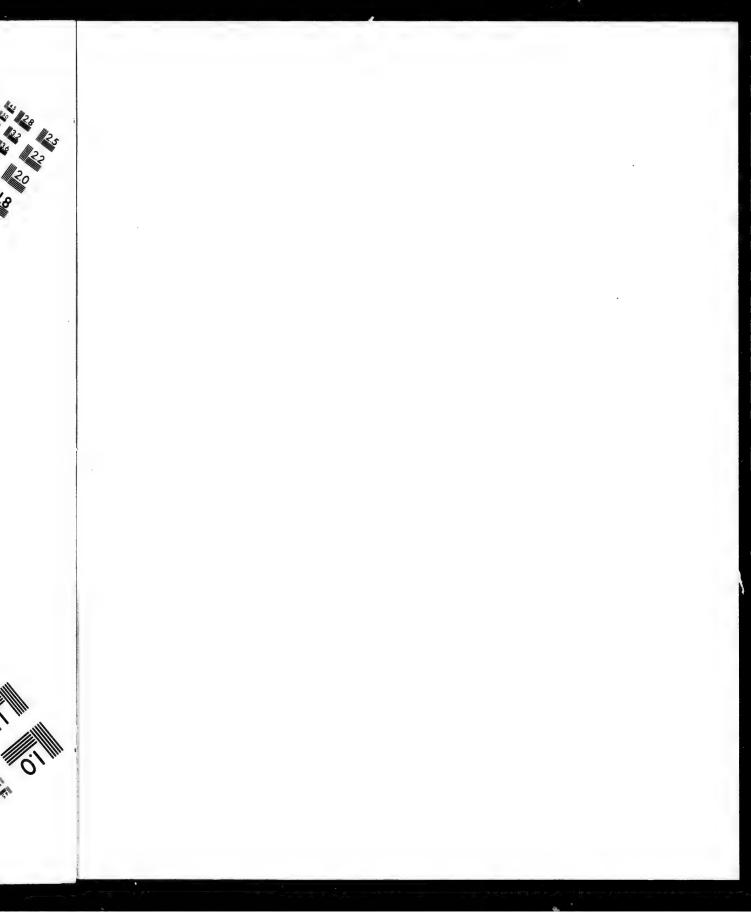

aperçue de son époux, il la voit alors pour la première fois. Les parens ou connoissances, sur-tont les femmes, ont ménagé l'alliance, qui ne coûte rien au père de la fille; elle n'apporte aucune dot. Les pauvres enterrent leurs morts. Les riches les brûlent. Les bonzes sont aussi appelés aux funérailles. Il n'est pas rare que les favoris des grands, quelquefois au nombre de vingt, se tuent pour aller les servir dans l'autre monde. Ils se fendent le ventre sur la place, et on les jette avec le mort dans le bûcher. Ils s'engagent de longue main à ce sacrifice, qui leur vaut pendant leur vie la faveur du défunt.. Les tombeaux sont hors des villes. On les décore et on les rend agréables, parce qu'on y donne souvent des fêtes en l'honneur de ses ancêtres. Quand il y a quelque plaisir dans la famille, on ne manque pas d'aller prier les ancêtres, sur les tombeaux, de s'y trouver, et on laisse dans le repas leur place vide entre les vivans.

Curiosités naturelles. La nature semble s'être jouée au Japon, et avoir puis plaisir à mettre des horreurs à côté des plus belles choses. Nulle part elle n'est aussi variée. C'est dans ses convulsions qu'elle enfante ses bizarreries agréables ou effrayantes, qu'elle creuse des précipices, qu'elle engloutit des rivières, qu'elle fait sourdre

des seir fait réve Ľœ labo four auss que de raux taux volc se ra les aussi aussi entre comp les m perle

par le Par mettr Ce se ont le avec l temps jamais pierre

point

t alors ens ou es, ont rien au aucune morts. zes sourt r'est pas s, quelse tuent monde. lace, et bûcher. ce sacriur vie la aux sont et on les y donne ur de ses ae plaisir pas d'almbeaux, s le repas

ée au Jalettre des
s choses.
lée. C'est
lante ses
layantes,
u'elle ent sourdre

des fontaines, qu'elle entr'ouvre son sein, y reçoit de hautes montagnes, et fait voir des lacs. Alors ses secrets se révèlent, elle met au jour ses richesses. L'œil curieux pénètre dans ses immenses laboratoires, dont les volcans sont les fourneaux. Comme aucun pays n'est aussi sujet aux tremblemens de terre, que le Japon, aucun ne présente plus de pyrites, de marcassites, de minéraux, ou de composés de plusieurs métaux mis en fusion. On compte huit volcans dans l'empire. Ils s'éteignent et se rallument, brûlent sous la neige qui les couvre, épanchent des fontaines aussi chaudes que l'eau bouillante, et aussi froides que la glace. On remarque entre plusieurs autres, une cataracte comparable à celle du Nil. Enfin dans les mers vaseuses du Japon, naissent des perles, et les coquilles les plus estimées par le brillant de leurs couleurs.

Parmi les animaux curieux, il faut mettre ceux qu'on appelle Perceurs. Ce sont des fourmis blanches. Elles ont le museau armé de quatre pinces, avec lesquelles elles percent en peu de temps tout ce qu'elles rencontrent, sans jamais se détourner, excepté pour les pierres et les métaux. Elles ne marchent point à découvert; mais sous des galeries

voûtées qu'elles se forment. On aperçoit souvent le dégât, avant de soupçonner leur présence. Le voyageur en passant dans les hocages, est récréé par la mélodie du rossignol, mieux modulée que dans les autres pays. Une mouche de nuit dorée, luisante, magnifiquement diaprée, suspendue dans les cheveux des dames, est un ornement recherché. Les autres mouches, disent les poètes, en deviennent amoureuses. Pour se délivrer de leur importunité, sous prétexte de mettre leur tendresse à l'épreuve, elle leur ordonne malicieusement de lui afler chercher du feu. Ne consultant que leur passion, elles volent à la première flamme, et s'y brûlent. Ainsi l'imprudence est punie. La morale de cette fable est de tous les

Si on veut en croire les voyageurs sur la vaste étendue des villes, leur immense population, la magnificence et le nombre des palais, rien n'égale l'empire du Japon. Les chemins montent par des pentes douces, jusqu'aux plus hautes montagnes. La structure de pont, simple et hardie, satisfait l'observateur autant qu'elle l'étonne. On compte entre les travaux surprenans de cette nation, jusqu'à des digues énormes établies pour resserrer les eaux des fleuves. Les

premi trouv soupç vrages laissé duit 1 d'exce leur ac vrage toujou la chin D'un Hollan du Jap se fait I cachou

qu'ils t se donn tiquité. viennen chassés sujets q par une gens et médecin faire cu plantes plantes avoit d

l'halein

La v

aperçoit pconner passant la méulée que uche de quement chevenx cherché. poètes, ur se déprétexte épreuve, ment de onsultant à la preinsi l'imde cette

geurs sur leur imence et le Pempire t par des s hautes t (simple ir antant entre les nation, établies ves. Les

premiers voyageurs ne s'attendant pas à trouver chez des peuples, dont ils ne soupçonnoient pas les talens, des ouvrages approchant des leurs, se sont laissé aller à un étonnement qui a produit l'exagération. Mais il n'y a rien d'excessif dans ce qu'on rapporte de leur adresse dans tous les arts. En ouvrage de tabletterie, ils sont et seront toujours nos maîtres. Ils pratiquent aussi la chimie, et y ont fait des découvertes. D'un suc épaissi, transporté par les Hollandais et les Chinois, avec une terre du Japon saturée d'ambre et de camphre, se fait le catchu, que nous appelons le cachou, qui affermit les dents, et rend l'haleine douce.

La vanité des Japonois leur persuade Origine. qu'ils tirent leur origine des dieux. Ils se donnent des milliers de siècles d'antiquité. Les moins infatués croient qu'ils viennent des Chinois; ou par des rebelles chassés de la Chine, ou par de fidèles sujets qu'un usurpateur a éloignés, ou par une colonie de trois cents jeunes gens et trois cents jeunes filles qu'un médecin y a amenés, sous prétexte de faire cueillir, par des mains pures, des plantes propres à rendre immortels; plantes qu'un empereur de la Chine lui avoit demandées. Mais à juger par la

figure, le teint, les opinions et d'autres indices, il paroît que la nation japonoise s'est composée des détachemens de plusieurs autres nations, même éloignées, que le commerce, la curiosité, les naufrages y auroient amenés. Cette conjecture tire quelque vraisemblance du gouvernement actuel des provinces qui sont partagées en espèces de souverainetés, comme elles ont pu l'être; mais avec plus d'autorité sous les premiers chefs de ces peuplades, que la force ou des raisons politiques auront réunis sous un seul monarque de la race de Micaddo, les premiers dieux. Les Japonois prétendent que ces princes ont commencé à régner six cents ans avant J.-C. Depuis cette époque, ils reconnoissent, au commencement du siècle, cent quatorze empereurs de la même famille. Cette généalogie ne regarde que les Dairis.

Les annales qui ont conservé le nom et la succession de ces princes, peuvent être intéressantes pour les Japonois, parce qu'elles fixent les époques de plusieurs faits, évènemens ou usages, dont une nation aime ordinairement à savoir les dates. Mais nous n'y avons rien trouvé qui méritât attention. On en jugera par le peu que nous rapporterons ici. Ce ne fut que vingt-neuf ans avant notre ère

com cère peu une nou un Nep mais de te tyrar men En 5 donn vivan en li sujets achet mano bonze

dévoi Le fêtes 672. et de alors senta de m espèc les pr dieux bliqu t d'autres japonoise as de pluéloignées, , les naute conjecce du goues qui sont erainetés, mais avec niers chefs rce ou des is sous un Micaddo, ois prétenmmencé à -C. Depuis nt, au comt quatorze ille. Cette es Dairis. rvé le nom s, peuvent Japonois, es de pluages, dont nt à savoir ien trouvé jugera par ici. Ce ne notre ère

commune, que les Japonois commencèrent à s'appliquer à l'agriculture. On peut en conclure que ce n'est donc pas une nation si ancienne. L'an 71, une nouvelle île sortit de la mer. On y fonda un temple dédié à Takajanomia, le Neptune du Japon. On ne ressent jamais dans cette île de tremblemens de terre. Bureti, en 491, étoit un cruel tyran, qui se plaisoit à tuer et à tourmenter. On ne dit pas qu'il ait été tué. En 572, Fétalzu, bien différent, ordonnoit que chaque mois les créatures vivantes de toute espèce fussent mises en liberté, et il exhortoit ceux de ses sujets qui n'auroient pas de bêtes à en acheter, pour satisfaire à ce pieux commandement. En 629, furent fondés les bonzes montagnards par un fameux dévot.

Les Masturi, qui sont comme nos fêtes de paroisse, ont commencé en 672. Rien n'est au-dessus de la pompe et de la splendeur qu'on fait éclater alors, processions magnifiques, représentations de théâtre, danses, concerts de musique, divertissemens de toute espèce, rien n'y manque. Les villes et les provinces changent quelquefois leurs dieux tutélaires après des calamités publiques, comme famine, tremblement

de terre et autres. Les lieux qui ont le plus souffert dégradent leur patron, et adoptent ceux qui ont protégé leurs adorateurs; c'est-à-dire les divinités des endroits où ces maux n'ont pas été ressentis. En 1184, l'autorité du Cubo commençoit à se détacher de celle du Daïri. Avant ce temps, des femmes avoient occupé le trône du Japon, et leurs règnes n'avoient pas été les moins heureux et les moins illustres. Okimati, en 1558, dépouilla les empereurs ecclésiastiques de toute puissance temporelle et s'en rendit absolument indépendant.

En 1630, arriva la grande persécution contre les chrétiens, sous l'empereur Niote. Elle a été continuée avec la plus affreuse cruauté par trois empereurs consécutifs. Les Hollandais pour supplanter les Portugais, et faire à leur place le commerce exclusif avec les Japonois, surprirent et envoyèrent à l'empereur une lettre des Jésuites à d'autres missionnaires, dans laquelleils se flattoient de faire passer bientôt le Japon sons un autre empire. Ils entendoient l'empire de J.-C.; mais on ne voulut point écouter cette explication: En 1685, a été établi par Kinsen, le tribunal des recherches. Chacun est

oblig profe sur le vierg s'app dais cette reurs, finisse

A l'du Jap Si l'on continu de savo plée. I de plei proche taineme nôtre: Jedso, en est assez ra pour fa es deu

aire du

oras de

ui ont le atron, et égé leurs vinités des s été resdu Cubo e celle du s femmes u Japon, es été les s illustres. la les emoute puis-ndit abso-

e persécuus l'empeinuée avec rois empendais pour faire à leur f avec les voyèrent à Jésuites à laquelleils bientôt le Ils entennais on ne plication: insen, le hacun est

obligé de venir dire quelle religion il professe; et de marcher et de cracher sur les images de Jésus-Christ et de la vierge Marie qu'on leur présente. Cela s'appelle faire le Jésu ma. Les Hollandais ne sont reçus à commercer qu'à cette condition. Ces annales des empereurs, tant ecclésiastiques que militaires, finissent en 1692.

## JEDSO.

A l'extrémité septentrionale des îles Jedso, ile au du Japon, se trouve la terre de Jedso. continent, du nord du Si l'on étoit assuré que ce pays fût un Japon. continent, on ne seroit plus embarrassé de savoir comment l'Amérique s'est peuplée. Les Tartares auroient pu y passer de plein pied, et s'étendre de proche en proche dans cet hémisphère, qui a certainement été habité plus tard que le nôtre. Il est presque prouvé que le Jedso, s'il se prolonge vers l'Amérique, en est séparé par des îles, cependant ssez rapprochées les unes des autres, pour faciliter la communication entre es deux continens. Le Jedso est tribuaire du Japon, dont il est séparé par un bras de mer assez difficile. Les Jedsois

sont forts et robustes, sauvages; ils out le visage hérissé d'une longue barbe, et le corps velu. Ils paient leur tribut en fourrures, en plumes et en argent. Ils vivent de la chasse et de la pêche. Leurs barques sont cousues avec de la ficelle, sans fer. Ils sont très-experts à tirer de l'arc qui est leur principal arme. Ils ont cependant la lance et une espèce de cimeterre fort tranchant, qui n'a guères qu'une coudée de long. Ils empoisonnent leurs flèches.

Les premiers voyageurs se confiant à des récits singuliers, ont dit que les Jedsois adoroient le ciel, que leurs temmes sont communes, qu'ils boivent sans discrétion. Coux qui sont revenus depuis, ont rectifié les premières opinions. Cette nation rend de grandshonneurs au soleil et à la lune, et regarde ces astres comme les auteurs de tous les biens. Elle révère un roi invisible, à qui elle prétend qu'appartiennent les forêts, les montagnes, les mers et les rivières. Elle n'a aucun culte réglé. Celui qu'elle rend au soleil et à la lune est très-irrégulier. Les Jedsois ont plusieurs femmes: une seule porte le nom d'épouse. Loin qu'elles soient communes. une femme convaincue d'adultère est rasée, afin qu'on la reconnoisse pour ce

qu'es il les lui ses mon de l'ans s'ém control chée

aussi catif de la gés d côte. form tribu enfar sant. brun. appla blanc leurs les so ment. d'atta phon barbe, et tribut en rgent. Ils he. Leurs la ficelle, à tirer de ne. Ils ont espèce de n'a guères empoison-

e confiant lit que les que leurs ils boivent nt revenus mières opigrandshonet regarde de tous les visible, à ennent les mers et les réglé. Celui la lune est nt plusieurs e nom d'é onumines, dultère est sse pour ce

qu'elle est. Le complice paie une amende. S'il est hors d'état, on lui ôte ses armes, et même on peut le dépouiller toutes les fois qu'on le rencontre, sans qu'il lui soit permis de se défendre. Il y a des cantons où l'adultère est puni de mort. Ils boivent à la vérité beaucoup de liqueurs fortes, comme il est d'usage dans les pays froids, mais sans pour cela s'énivrer. Ils ont un poisson singulier convert de poil, qui a quatre pieds de cochon, dont ils tirent une huile recherchée par les Chinois et les Japonois. C'est aussi leur principal assaisonnement.

Les Jedsois sont querelleurs, vindicatifs et peu endurans. Les Japonois ont de la peine à les contenir, et sont obligés d'avoir de bonnes troupes sur leur côte. Il n'y a entre eux ni police, ni forme de gouvernement. Ils paient le tribut, voilà toute leur sujétion. Leurs enfans naissent blancs, et en grandissant, tirent sur le jaune, puis sur le brun. Ils ont les yeux noirs, le nez point applati. Les femmes se conservent plus blanches que les hommes. Elles relèvent leurs cheveux, se peignent les lèvres et les sourcils, s'habillent très-modestement. Les hommes leur témoignent plus d'attachement que les insulaires de Niphon et de Bougor en témoignent à leurs femmes. Elles ont soin du ménage qu'elles tiennent très-propre. On conçoit que la partie indigente des nations policées, peut être plus malheureuse

que ces sauvages.

Il y a, dans cette partie de l'Asie, beaucoup d'îles, des îles très-riches, que nous n'avons connues que par le commerce. Nous en parlerons donc en traitant de cette branche de l'industrie humaine. Ce sera un repos pour l'esprit fatigué par la continuité de tant de révolutions sanglantes. Non que le commerce, qui paroîtroit ne devoir s'entretenir que par la confiance et les correspondances amicales, n'ait eu aussi ses atrocités; mais du moins il a rendu au genre humain des services que les actions les plus brillantes des conquérans ne peuvent égaler. Toutes ces révolutions sont des bienfaits.

## COMMERCE.

L'histoire du commerce est l'histoire de la cupidité individuelle et nationale. Mais c'est aussi l'histoire de la prospérité et de la décadence des empires. Le

cl pι m CO 11 na pa aig la jan ne clin tou tro s'es smit les le g les i nen don les e c'es du

existaidé des l'agr

que

On cons nations heureuse B l'Asie, -riches, ie par le donc en industrie. our l'esle tant de que le e devoir nce et les it eu aussi il a rendu s que les conqué-

s ces révo-

ménage

l'histoire ationale. a prospépires. Le commerce donne des richesses, les richesses donnent de la puissance, la puissance fournit à un petit état les moyens de lutter contre un grand. Le commerce change la face de la terre. Il couvre la mer de vaisseaux, joint les nations que des distances immenses séparoient, civilise les peuples agrestes, aiguise l'industrie, dompte l'inertie et la paresse. Aussi actif que l'ambition, jamais il ne se prescrit de bornes, il ne s'accroît et ne s'étend point, il décline et dépérit. Le commerce a fait le tour du monde, par les routes qu'il a trouvées ouvertes, par d'autres qu'il s'est frayées, qu'il a abandonnées ensuite, qu'il reprendra peut-être, selon les changemens que peuvent causer sur le globe les convulsions de la nature, les intérêts des princes, etd'autres événemens favorables ou contraires. Il est donc important de connoître ces routes. les entrepôts, les facilités, les obstacles: c'est ce que nous apprendra l'histoire du commerce des ludes, tant ancien que moderne.

Le commerce de voisinage a toujours Commerce existé. On a eu des besoins, on s'est aidé les uns les autres, par l'échange des denrées surabondantes. L'utilité ou l'agrément de certaines choses les a fait

Tom. 7

ancien.

desirer. Ceux qui se sont apperçus de ce desir, ont été les chercher où elles étoient en abondance, pour y faire un gain qui leur procurât abondance et même superflu des choses nécessaires: de-là le commerce lointain; on a indiqué, autant qu'il a été possible, le commerce de l'Asie avec l'Afrique, de l'Afrique avec l'Europe, celui de Carthage, de la Grèce, de la Phénicie, et de toutes ces contrées entre elles. Le commerce par caravanes a sans doute été le premier. Les Ismaélites l'ont fait trèsanciennement. Ils apportoient les aromates de l'Arabie en Egypte. Il paroît que les Arabes se lassèrent d'abandonner à des facteurs le gain qu'ils pouvoient faire eux-mêmes. Leur position près du golfe Persique, leur donna l'idée et la facilité d'aborder dans l'Inde, d'y transporter leurs denrées sur leurs propres vaisseaux, et d'aller chercher celles des Indiens. Les Grecs, chez lesquels affluoient ces marchandises, pour passer de leurs mains dans les autres parties de l'Europe, en ignoroient la route.

Alexandre, dont les vues étoient grandes, établit des entrepôts, entre autres la célèbre Alexandrie. C'étoit comme un de ces grands lacs qui reçoivent des rivières dont on ignore la r II qC et fil Ci

30

da pu Bo s'il et

co

so

mid On tre Bo la r cet qui ner du

con pass ent des

geu des cus de ù elles aire un ance et ssaires: a indile comde l'A. rthage, , et de e comte été le ait trèsles aro-Il paroît ndonner ouvoient près du dée et la l'y transpropres elles des uels af-

etoient
c'étoit
qui regnore la

r passer

arties de

source, et d'où elles sortent en petits ruisseaux, pour fertiliser d'autres pays. Il paroît aussi que le commerce de quelques parties de l'Inde, sur-tout de la Chine, a coulé par le nord, la Tartarie et la Russie, par où il cherche encore à filtrer. On a aussi conjecturé que les Chinois, et encore plutôt les Japonais, sont venus en Europe, en s'égarant dans la grande mer du Nord, ce qui a pu donner l'idée de doubler le cap de Bonne-Espérance; mais ces hasards, s'ils ont eu lieu, sont dus à des tempêtes et autres accidens de mer, et non au commerce.

Au reste, le commerce ancien a mieux marqué ses repos que sa route. On compte, entre les plus fameux entrepôts, Samarcande, Bassora, Alep, Bokara, Cabul, Candahar, et sur-tout la magnifique Palmyre. Conçoit-on que cette ville, entourée de déserts, eût acquis une splendeur qui la rendit l'étonnement de l'univers, sans les ressources du commerce? C'est sans doute aussi le commerce qui a laissé des traces de son passage dans les sables arides interposés entre les villes commerçantes, telles que des bâtimens pour recevoir les voyageurs, des citernes pour les désaltérer, des monumens de luxe, comme aignilles, obélisques, qui doivent être moins l'ouvrage des conquérans destructeurs, que des négocians intéressés à laisser des indications et des secours pour eux-mêmes, s'ils repassent, ou pour ceux qui les suivent.

Commerce des Génois et Vénitiens.

Où est la consommation, là aboutit le commerce. Tant que Rome fut maîtresse de l'univers, les marchandises de l'Inde y affluèrent par l'Egypte, sa tributaire, mais quand Constantin eut divisé l'empire de cette reine du monde, le commerce changea la direction de son cours, et sans négliger l'Egypte, dont les empereurs grecs restèrent en possession, il approvisionna Constantinople par la Perse. Le dépôt s'en fit dans Cuffa, le meilleur port de la Crimée sur la mer Noire. Les villes d'Italie qui trouvoient auparavant à Rome les épiceries, les riches étoffes, les bois précieux, les pierreries dont elles fournissoient le reste de l'Europe, allèrent chercher ces richesses indiennes au dépôt de la mer noire. Ainsi les Génois s'introduisirent à Cuffa sous la protection des empereurs grecs, et de protégés devinrent maîtres. Les Vénitiens suivirent la voie de l'Egypte et d'Alexandrie, et reçurent les précieuses productions des Indes des Mahométans, qui avoient déjà répandu le de cô fai sie Pi foi que len dis

rég foir trej ens Fla pén l'Es

arr

Ceri l'est fuss « a « à « n' « se flexi

pass taba **c**on rs, que des innêmes, qui les outitle t maîlises de , sa trieut dinonde, ion de Egypte , rent en nstantifit dans mée sur ui trouiceries, eux, les ient le cher ces la mer uisirent

pereurs

naîtres.

de l'E-

ent les

les des

épandu

is l'ou-

leur religion dans les contrées fertiles de l'Indi set du Gange jusques sur les côtes et les îles à épiceries, et s'en étoient fait un appui pour leur commerce. Plusieurs villes d'Italie, comme Florence, Pise et beaucoup d'autres joignirent des fonds à ceux des Vénitiens et des Génois, et participèrent à leurs profits, qui devinrent la source de leur opulence. Elles colportèrent ces marchandises en Allemagne, où leurs facteurs arrivèrent dans des lieux et à des temps réglés, ce quia été l'origine des grandes foires; comme celle de Francfort, l'entrepôt des îles anséatiques. Elles ont ensuite fourni tout le nord; et par la Flandre qu'elles avoisinent, elles firent pénétrer les épiceries dans la France et l'Espagne.

Il s'en faut que le goût pour ces épiceries, fût d'abord aussi universel qu'il l'est devenu. Pline s'étonnoit qu'elles fussent recherchées. « Car, disoit-il, il y « a des choses qui sont agréables à la vue, « à l'odorat et au goût; mais le poivre « n'a rien qui puisse plaire à aucun des « sens. » On pourroit faire la même réflexion sur des choses qui deviennent la passion des nations entières, comme le tabac. Le dégoût de Pline ne fut pas contagieux. Il paroît au contraire que e'est par les gouverneurs romains, que l'usage des épicess'est répandu jusqu'aux extrémités de l'empire, avec l'estime et la recherche des autres précieuses marchandises de l'Inde; mais on se contentoit de jouir en Europe, sans songer à chercher la source de ce plaisir. Les croisades en éveillèrent le desir, et des circonstances favorables, procurèrent pour l'utilité du commerce des connoissances qu'on ne cherchoit que par politique, et pour le succès des armes.

Il étoit naturel que les croisés armés contre les Mahométans, cherchassent les moyens d'affoiblir par quelque diversion puissante les forces de l'ennemi qu'ils attaquoient. Instruits des exploits de Jengiz-Kan, destructeur de l'empire que les sectateurs de Mahomet s'étoient formé dans la Perse et la Chaldée, les princes européens lui envoyèrent des ambassadeurs chargés de l'exciter à continuer une diversion qui leur étoit si avantageuse. Ces ambassadeurs parcoururent la Tartarie pour arriver à la cour de ce grand monarque, et enrent par là occasion de prendre des instructions sur les Indes, que Jengis-Kan avoit conquises. Les voyageurs enhardis par ces essais, continuèrent les découvertes. Leurs relations inspirèrent le ve ou de dé fic un lite po

siv

siè son voi que Ėn sen hon les i em troi état il fi Do bon et so con grap

d'en

s, que squ'aux stime et es marcontenonger à ir. Les , et des eurèrent connoisar poli-

mes. és armés chassent lque diennemi exploits de l'emlahomet la Chalenvoyède l'exqui leur ssadeurs arriver à , et endes insris-Kan enhardis décourent le

desir de mieux connoître un pays d'où venoient des productions si utiles, des ouvrages si agréables, pays dont on débitoit des merveilles, capables, même dénuées de toute espérance de bénéfice, de piquer seules la curiosité; mais un habile monarque sut tourner à l'utilité de ces peuples, ce qui n'auroit été pour d'autres que la matière d'une oi-

sive spéculation.

Au commencement du quinzième Commerce siècle, régnoit en Portugal Jean I.er : gais. 1417. son courage et sa bonne conduite l'avoient mis sur le trône, quoiqu'il ne fût que fils naturel de son prédécesseur. En prenant la couronne il s'étoitengagé en même-temps à soutenir une guerre civile et étrangère : il s'en tira heureusement. Alors il songea à employer les hommes courageux et entreprenans que les temps de crise produisent, et à les empêcher par une grande occupation de troubler la tranquillité rétablie dans ses états. Ce prince avoit cinq fils, auxquels il fit donner une excellente éducation. Dom Henry, le second, montra de bonne heure du goût pour les voyages, et son père lui vit avec plaisir prendre les connoissances mathématiques et géographiques, propres à diriger ces sortes d'entreprises. Elles commencèrent sous

Jean Ier., qui n'eut cependant pas la satisfaction de voir étendre les découvertes. Sous lui elles se bornèrent à l'île de Madère, où un Anglais, suyantavec sa maîtresse la persécution de ses parens, avoit déjà été cacher ses amours. On trouva un monument qui attestoit le séjour de ce couple heureux dans la solitude.

nd

ro

pe

m

fit

for

ma

or

 $\mathbf{Ce}$ 

pri

qn

la r

daı

par

de

de

COI

Fr

est

100

taq

reg

nat

qu

ace

dis

ter

y a

Dom Henri, après la mort de Dom Jean, se mit à la tête de ces entreprises, que son père lui avoit pour ainsi dire léguées. Il s'empara des îles Canaries, qu'un français, nommé Béthancour, lui céda. Le roi, rétabli près son neveu, lui en accorda la propriété. Selon le préjugé qui donnoit au pape la dispensation des couronnes, le Portugal se fit concéder par un diplôme du souverain pontife, Martin V, toutes les terres qui se découvriroient jusqu'aux Indes, exclusivement. En 1486, Barthélemy Dias, découvrit le Cap des Tourmentes, nommé ainsi, parce qu'il y essuya des tempêtes effrayantes; mais le roi Alphonse, persuadé que ce cap lui indiquoit l'extrémité de l'Afrique, et que l'ayant une fois doublé, on auroit une mer libre jusqu'aux Indes, l'appela le cap de Bonne-Espérance. Pour lors les découvertes prirent le pas la décout à l'île ntavec ses pamours. ttestoit dans la

e Dom entreur ainsi s Cana-Réthanrès son opriété. au pape le Porliplôme , toutes nt jus-1486, Cap des e qu'il y ; mais ce cap frique, on au-Indes, erance.

rent le

caractère d'une utilité plus générale, et devinrent une affaire d'état.

Ainsi les envisag : Jean II, surnommé le Roi Parfait, qui succéda au roi Alphonse. Il équipa, en 1497, une petite escadre, dont il confia le commandement à Vasco de Gama, et la fit suivre d'une seconde beaucoup plus forte, chargée de troupes réglées, commandées par Alvarès de Cabral. Il avoit ordre de seconder les efforts de Vasco. Celui-ci réussit dans cette hardie entreprise, et revint chargé de richesses, qui jetèrent une grande émulation dans la nation; mais les Portugais éprouvèrent dans leurs conquêtes des obstacles de la part des Mahométans, qui, à la veille de se voir enlever le commerce des Indes par les européens, se réunissoient contre ces navigateurs incommodes. François d'Albuquerque, dont le nom est devenu si fameux dans l'histoire commerçante de l'Inde, fut chargé d'attaquer cette ligne formidable. Il est regardé comme le fondateur de la domination portugaise dans l'Inde, parce que le premier il y bâtit une forteresse accompagnée d'une chapelle. Ainsi, disent les Portugais, il prit possession temporelle et spirituelle : cependant il y avoit déjà un vice-roi, nommé Fran-

tic

CC

 $\mathbf{pl}$ 

 $\mathbf{r}\mathbf{o}$ 

ric

C

OC

ce

ce

rie

viv

tic

roi

po

ge

ap

toi

de

en

 $\Pi$ 

pre

pa

off

sie

la

tra

jar

gra

çois d'Ameyde, dont la valeur et la prudence avoient répandu sur toute la côte la terreur des armes portugaises. Deux grands mérites s'accordent rarement dans le même lieu, si même ils ne se nuisent pas: il fallut rappeller le viceroi. L'autorité fut déférée à Albuquerque, sous le titre de commandantgénéral. Il commença pour lors les opérations dont le plan avoit été concerté dans le conseil du roi Dom Emmanuel, qui se trouva, par une espèce de phénomène rare entre les princes, aussi habile que son père et son grand- père, et aussi propre qu'eux-mêmes à suivre les projets commencés. C'est cette persévérance qui, d'un petit royaume comme le Portugal, a fait une grande puissance.

On convient généralement que cette prépondérance est due principalement aux talens supérieurs de François d'Albuquerque. Il avoit toutes les qualités nécessaires au chef d'une entreprise éloignée. Avec peu de soldats, il fit de grands exploits, prit Malaca, Calicut, Ormus, places importantes au commerce des Mahométans, et s'établit à Goa, qui est encore le siége de l'empire des Portugais dans l'Inde. Albuquerque dut ses succès autant pour le moins à

ur et la toute la ugaises. t rarene ils ne le vice-Albuandantles opéoncerté nanuel, le phé-, aussi l-père, à suivre tte peroyaume grande

le cette lement s d'Alqualités l'reprise l'fit de alicut, comlablit à empire uerque loins à

sa capacité dans les affaires et à sa politique, qu'aux armées et aux flottes qu'il commandoit. Attaché à l'ancienne simplicité de son pays, il ne se laissa corrompre ni par l'autorité, ni par les richesses dont il étoit en possession. Connoissant le génie indien, dans les occasions d'éclat, il affectoit une magnificence extraordinaire; mais au milieu de cette splendeur, il ne se relâchoit en rien de ses premières habitudes, et vivoit aussi frugalement qu'aucun particulier. Ce qui devoit revenir à la couronne, il l'exigeoit strictement; mais pour sa fortune particulière, il n'y songeoit seulement pas, et se bornoit à ses appointemens.

Les officiers d'Albuquerque étoient tous ses amis. Il prenoit autant de soin de les former, que le père le plus tendre en prend de l'éducation de ses enfans. Il étoit circonspect dans les punitions, et prompt à récompenser. A table, il ne parloit que des belles actions de ses officiers, et gardoit le silence sur les siennes. Il ne redoutoit rien tant que la flatterie. On remarque comme un trait singulier de son caractère, que jamais il n'avança aucun de ceux qui tentèrent de s'insinuer dans ses bonnes grâces par l'adulation. Aussi, pendant

son administration, les flatteurs, gens faux et lâches, furent toujours exclus des places. Avec tant de belles qualités, ce héros n'étoit pas exempt de défauts; il avoit une ambition démesurée, un desir immodéré d'étendre la domination portugaise, et s'embarrassoit peu de la justice des moyens. Dans la vie privée, Albuquerque étoit de la plus rigide probité, mais la vérité refuse le même éloge

à l'homme public.

Il eut, dit-on, deux grands projets, l'un d'un homme d'état, s'il avoit été praticable, l'autre d'un brigand. S'imaginant que tôt ou tard les Vénitiens pourroient faire reprendre au commerce des Indes son cours par Alexandrie, et voyant même que dans cette intention ils aidoient les Turcs et les Barbares contre les Portugais, Albuquerque insinua à l'empereur d'Ethiopie, asin de se mettre en sûreté contre ces dangereux voisins, de détourner le cours du Nil, en ouvrant à ce sleuve un passage pour le jeter dans la mer d'Arabie, avant qu'il entrât dans l'Egypte. Par là il seroit devenu impossible de transporter les marchandises des Indes, de la mer Rouge à Alexandrie, et les Portugais, maîtres des passages par l'Océan, auroient possédé exclusivement ce compas qu che por me ima pris l'av du p des

me

d'en buq flexi bre ( der : à se Mall veill l'atte exige Cett mis l'om lutio d'au lade enne « s'

« In

, gens exclus alités, éfauts; e, un ination de la orivée, de proeéloge

rojets, oit été d. S'initiens comlexans cette et les Albubiopie, re ces e cours n pasrabie, Par là nsporde la Portucéan, commerce. Le second projet étoit de faire passer d'Ormus en Arabie, qui n'en est qu'à soixante-dix lieues, trois cents chevaux, qui lui paroissoient suffisans, pour aller piller le tombeau de Mahomet, à la Mecque. Outre ces richesses immenses qu'auroit produit cette entreprise, Albuquerque y trouvoit encore l'avantage de couper, par la cessation du pélerinage, la branche du commerce des Indes qui se fait par l'Arabie, et d'en enrichir la nation portugaise.

On remarquera que François d'Albuquerque mourut disgracié. Son inflexible équité lui attira un grand nombre d'ennemis. Ils tâchèrent de persuader au roi que son général pensoit plus à ses intérêts qu'à ceux de son maître. Malheureusement, craignant qu'on ne veillât pas à la conservation de Goa avec l'attention que l'importance de la place exigeoit, il la demanda à titre de duché. Cette demande fit tout ce que ses ennemis auroient pu faire: elle donna de l'ombrage au roi, et lui inspira la résolution de mettre le gouvernement en d'autres mains. Albuquerque etoit malade quand il apprit qu'on envoyoit son ennemi pour le remplacer. « Quoi! « s'écria-t-il, Suarès, gouverneur des « Indes! Vasconcellos et Diego Peires, « que j'ai fait passer en Portugal comme

« criminels, renvoyés avec honneur!

« J'encours la haine des hommes pour

« l'amour du roi, et la disgrâce du roi

« pour l'amour des hommes! Au tom-

« beau, malheureux vieillard! il est « temps. Au tombeau. » Il mourut âgé

de soixante-trois ans, dans le centre de ses triomphes, généralement estimé;

mais exemple trop souvent répété de

l'ingratitude des princes.

Le commerce est une libre communication des choses nécessaires, utiles et agréables; mais la cupidité persuade aux nations comme aux particuliers, que pour assurer cette liberté, il leur est permis d'user de violence, et de contraindre ceux qui se refusent d'échanger leur superflu. Par cette raison, Albuquerque se crut autorisé à bâtir des forteresses chez les peuples dont les Portugais convoitoient les trésors. Il le fit, afin, disoit-il, de mettre à l'abri ses compatriotes des vexations qu'ils pourroient éprouver de la part ou des naturels du pays, ou des Malamétans qui avoient leur confiance, et qui ne se laisseroient pas enlever sans récrimination un gain auquel ils étoient accoutumés. Mais quel droit a-t-on de punir des injustices, quand on va les exciter? Les Porqu't pou des ensu vinc

que seurs

Eı tugai D'un mités comn Persi payoi avec doute ils ave d'Eth d'un g Indes noien doien de Co ville e île de payoie entière

ils avo

et libe

comme ineur! s pour du roi tu tom-! il est irut âgé entre de estimé; pété de

ommus, utiles persuade culiers, , il leur t de conéchanger Albudes fores Portu-Il le fit, abri ses ls poures natutans qui e se laisnination utumés. r des iner? Les Portugais ne demandèrent d'abord qu'une loge, un comptoir, un magasin, pour mettre leurs marchan dises à l'abri des injures de l'air; ils s'emparèrent ensuite des villes, après cela des provinces et des royaumes. Ces usurpations, commencées par Almayde et Albuquerque, furent continuées par leurs successeurs.

En moins de cinquante ans, les Portugais fondèrent un empire étonnant. D'un côté, il s'étendoit jusqu'aux extrémités des côtes de Perse. Ils étoient comme les maîtres de la totalité du golfe Persique. De petits princes Arabes leur payoient tribut. D'autres étoient alliés avec eux. Tous les respectoient et redoutoient. De l'autre côté de l'Arabie, ils avoient des liaisons avec l'empereur d'Ethiopie, auprès duquel ils jouissoient d'un grand crédit. Le long de la côte des Indes et des frontières de Perse, ils tenoient presque tous les ports, possédoient toute la côte de Malabar, celle de Coromandel, celle de Bengale, la ville et presqu'île de Malaca, la grande île de Ceylan : celles de la Sonde leur payoient tribut. Les Moluques étoient entièrement sous leur obéissance; enfin, ils avoient un établissement à la Chine, et liberté de commerce au Japon.

1554

Jamais cet empire ne fut plus florissant que sous le vice-roi Dom Constantin de Bragance. L'autorité de celui qui occupoit ce poste étoit illimitée pour le militaire. Son tribunal décidoit en dernier ressort et sans appel dans les affaires civiles; mais il ne pouvoit, sans l'approbation du roi, faire mourir un gentil-homme portugais: or tous ceux qui sont au service du roi sont estimés tels. Il n'y avoit d'autre contre-poids à ce grand pouvoir, que sa briévete fixée à trois ans. Les riches appointemens le mettoient en état de vivre avec magnificence, ce qui étoit d'autant plus nécessaire, qu'il commandoit à plusieurs rois, ou tributaires ou vassaux. Les Portugais avoient des factoreries dans les ports de ces princes, mettoient le prix à leur gré aux productions et aux manufactures, et prétendoient avoir le droit de préférence. De sorte que les Mahométans, et même les Indiens naturels, se trouvoient absolument exclus du commerce. Les Portugais, par ces moyens, tiroient des richesses immenses en or, en pierres précieuses, en épiceries, en aromates, en bois rares, en drogues, en étoffes, que leurs flottes alloient chercher sur les côtes de Malabar et de Coromandel, dans le golfe de Bengale, dan can sur Java à la pass natio

loier 0 qu'u de p de n Le d leur des e que beau depu sans pas c toier toute côté faiso denr seuls des au d et da

rapio

us floris-Constancelui qui e pour le it en ders les afoit, sans iourir un ous ceux t estimés e-poids à vete fixée temens le : magnifilus nécesieurs rois, es Portus les ports rix à leur manuface droit de Mahoméurels, se du commovens, es en or, eries, en gues, en nt cheret de Co-Bengale,

dans les royaumes de Camboje, de Décan, de Malaca, de Patane, de Siam, sur les îles de Ceylan, de Sumatra, de Java, de Bornéo, dans les Moluques, à la Chine et au Japon. Ces richesses passoient en Portugal, où toutes les nations de l'Europe venoient les chercher, au prix que les Portugais vouloient y mettre.

On ne doit donc pas être surpris qu'un si petit royaume ait pu équiper de prodigieuses flottes, et envoyer tant de monde dans ces contrées éloignées. Le desir de partager leurs richesses et leur prospérité attiroit continuellement des étrangers chez eux, tant en Europe que dans les Indes. Ce commerce étoit beaucoup plus avantageux qu'il ne l'a été depuis, parce que les Portugais étant sans concurrens, ils ne se trouvoient pas contredits dans le taux qu'ils mettoient aux marchandises, qui étoient toutes de productions du pays. D'un côté ils les déprécioient, de l'autre ils faisoient exhorbitamment valoir les denrées européennes, dont ils étoient seuls distributeurs. Ainsi s'accumulèrent des fortunes énormes, qui, parvenues au dernier période chez les particuliers, et dans le corps de la nation, déclinèrent rapidement, tant par le vice corrupteur inhérent aux richesses outrées, que par

des causes étrangères.

Après l'espèce d'enthousiasme de gloire et de fortune qui avoit guidé les premiers aventuriers portugais vers les contrées opulentes, quand leur puissance fut bien assurée, il ne resta plus guères à ceux qui les suivirent, que le desir de s'enrichir. Ces vues sordides amenèrent la corruption des mœurs, suite des richesses immenses, du pouvoir absolu et d'un luxe excessif. On vit disparoître la piété sincère, le courage généreux, l'infatigable industrie, qui avoient fait regarder les premiers conquérans comme au-dessus de l'humanité. Leurs successeurs devinrent indolens et paresseux, débauchés et laches. La discorde se mit entre ceux qui gouvernoient. Par des inconvéniens auxquels la mère patrie ne pouvoit pas remédier promptement de si loin, il se trouva plusieurs vice-rois à la fois. Ils se disputèrent l'autorité. De-là naquit l'indépendance des chefs, l'insubordination des peuples, et l'indiscipline des troupes. Le malheur survenu au Portugal, qui, par l'imprudence et la fin tragique de son roi dom Sébastien, tomba sous le sceptre espagnol, porta un coup mortel à l'importante colonie de l'Inde. Elle

que elle les des rieu leur pays

pays leur mer Ji de r voie Mah pein levė men sout quel les ] bien ì ρe eure divi ses : ses v bier que

nou

Pay:

, que par

asme de guidé les s vers les eur puisresta plus t, que le sordides mœurs, u pouvoir n vit disurage gérie, qui iers conumanité. dolens et s. La disgouverauxquels remédier e trouya s se disit l'indédination troupes. al, qui, gique de a sous le o mortel le. Elle

se trouva enveloppée dans les guerres que l'Espagne soutenoit en Europe, et elle s'y trouva exposée dans le tems que les Portugais s'étoient attiré la haine des Indiens, par leur caractère impérieux, la dureté de leur gouvernement, leur opiniâtreté à vouloir chasser du pays les Arabes, les Métis et les Noirs, leurs seuls concurrens dans le commerce.

Jusqu'alors opprimés et hors d'état de résister aux grandes forces qui arrivoient annuellement de Lisbonne, ces Mahométans ne soutenoient qu'avec peine un commerce précaire. Ils se releverent avec ardeur de cet assujétissement lorsqu'ils purent se flatter d'être soutenus par les Hollandais, avec lesquels ils firent cause commune contre les Portugais. Endurcis à la fatigue et bien unis, ayant tout à espérer et rien à perdre, ces industrieux Hollandais eurent à combattre contre une nation divisée dans ses conseils, dépravée dans ses mœurs, détestée de ses sujets et de ses voisins; de sorte qu'ils trouvèrent bientôt moyen de s'établir dans quelques îles éloignées. De-là, aidés des nouvelles recrues qui leur venoient des Pays-Bas, ils supplantèrent les Portugais, les dépouillèrent de leurs domaines par leurs intrigues, en moins de temps que ceux-là ne les avoient acquis par la force des armes.

Les Portugais avoient cinq points d'appui principaux de leur commerce, qui répondoient à Goa, la capitale, Mozambique, Ormus, Mascate, Ceylan et Malaca.

Mozambique.

L'île de Mozambique, quoique située sur la côte d'Afrique, se place dans l'Inde, relativement au commerce. Elle est à demi-lieue du continent ; sa baie forme un bon port; elle a une excellente forteresse. Ses habitans sont de toutes nations et de toutes religions, au nombre peut-être de trois ou quatre mille ames. Le terrain est fort stérile, et toutes les commodités de la vie se tirent du continent, ainsi que les richesses, or des mines, or en poudre, argent, ébène, ivoire, les meilleurs esclaves de la côte. bestiaux, ciseaux, vin de palme, fruits, racines, pour lesquels on donne en retour les vins d'Espagne et des Canaries, huiles, soies, coton, toiles, corail, coquilles qui servent de monnoie, et quincailleries de toute espèce. C'est le gouvernement qui produit les richesses les plus abondantes et les plus promptes; mais chale

de l'i Persi doud bont tion . échel frapp puisq terres rois dont l'allia vaisse des co l'Arak s'envo et de-l à Suès Alexa chercl

On mus, île, p des na tembr des Po

deur.

leur co

omaines e temps is par la

points merce, ale, Mo-Ceylan et

ue située ce dans rce. Elle ; sa baie xcellente de toutes au nomtre mille et toutes irent du sses, or t, ébène, e la côte, , fruits, en reanaries, rail, coet quinle gouesses les mptes; mais il faut essuyer l'incommodité des chaleurs extrêmes, et courir les risques de l'insalubrité de l'air.

Ormus est situé à l'entrée du golfe Persique : c'est un roc de sel sans eau douce. Il a deux ports d'une médiocre bonté, mais la baie est sûre. Sa situation l'a rendu long-temps la pluscélèbre échelle de l'orient. Elle est un exemple frappant de ce que peut le commerce, puisqu'avec ce seul roc, et très-peu de terres, vis-à-vis dans le continent, les rois d'Ormus étoient des monarques dont les plus puissans recherchoient l'alliance. Dans ses ports abondoient les vaisseaux de toutes les parties des Indes, des côtes d'Afrique, de l'Egypte et de l'Arabie. Les richesses qu'ils apportoient s'envoyoient en grande partie à Bassora, et de-là par caravane à Alep, ou par mer à Suès, ensuite par terre ou par le Ni! à Alexandrie, où les Vénitiens les alloient chercher. C'étoit la source principale de leur commerce.

On peut juger ce qu'étoit celui d'Ormus, par la description de cette petite île, pendant les deux saisons de l'abord des nations, en janvier et février, septembre et octobre, lorsque la puissance des Portugais brilloit dans toute sa splendeur. Alors Ormus étoit la merveille du

Ormus.

monde. On voyoit un mouvement continuel de gens occupés, dont quelquesuns venoient pour ainsi dire du bout du monde, recueillir les fruits du trafic. Tout offroit le spectacle du plaisir et de la joie. La poussière salée des rues étoit cachée par des nattes propres et de riches tapis. On étoit défendu des rayons du midi par des toiles qui s'avançoient du haut des maisons. Les appartemens sur les rues étoient ornés de cabinets des Indes, de piles de la plus belle porcelaine, entremêlées d'arbrisseaux et de plantes de senteur, dans des vases dorés, ornés de différentes figures. On trouvoit à tous les coins des rues des chameaux chargés d'eau. On prodiguoit les plus délicieux vins de Perse, les parfums les plus exquis, et tout ce que l'Orient fournit de plus délicat.

Tant que la saison duroit, ce qui alloit ordinairement à six semaines par chacune, on étoit témoin de scènes différentes. L'artifice et la gravité dominoient à la bourse. Un air de politesse officieuse brilloit dans les boutiques. Les officiers portugais, civils et militaires, se distinguoient par une démarche et une contenance hautaine et fière. On voyoit briller un air d'admiration et de contentement dans les yeux

des dans les d les aven loir l per. sora, cham sonn les n mus. non r doien réglé les ri perce chanc reserv ches e perles enleve Persai l'île es miers à Ben mains peupl

d'y pr

qu'aux

a prés

ent connelquesbout du u trafic. isir et de ues étoit et de ries rayons ançoient artemens cabinets elle porsseaux et des vases gures. On s rues des prodiguoit Perse, les out ce que t.

ce qui alnaines par
de scènes
avité dode polies bouticivils et
r une déntaine et
d'admis les yeux

des spectateurs, de transports de joie dans les places publiques. C'étoit là que les danseurs de corde, les baladins, les charlatans, les diseurs de bonne aventure et leurs pareils, faisoient valoir leurs talens pour amuser et tromper. Les Caravanes d'Alep pour Bassora, composées de trois et quatre mille chameaux, et de cinq ou six mille personnes, apportoient deux fois par an les marchandises européennes à Ormus. Celles qui traversoient la Perse, non moins richement chargées, se rendoient aussi à Ormus, où le commerce réglé avec Malaca, apportoit toutes les richesses de l'Inde. Les Portugais percevoient des droits sur toutes les marchandises, sur tous les comestibles, et se réservoient à eux seuls quelques branches de commerce, comme celui des perles et des chevaux. Ils se sont laissé enlever ce port important, par les Persans aidés des Anglais. Depuis que l'île est tombée entre les mains des premiers, le commerce a été transporté à Bender Abassi, mais non entre les mains des Portugais. Ormus s'est dépeuplée. Les Hollandais, sous prétexte d'y prendre du lest, ont emporté jusqu'aux matériaux des maisons. Elle est à présent déserte, et à peine y restet-il quelques ruines qui indiquent que là étoit autrefois le grand magasin de l'Orient.

Mascate.

On voit suffisamment par ce qui vient d'être dit de Mozambique et d'Ormus, en quoi consiste principalement le commerce des Indes, ses objets, ses avantages, et la manière de le faire. Nous ne citerons actuellement, que ce qui nous paroîtra le plus remarquable dans les possessions des Portugais, tant celles qu'ils conservent, que celles qui leur ont échappé. Mascate est du nombre de ces dernières. Située sur une petite baie de l'Arabie neureuse, munie d'un bon port et de désenses naturelles, secondées par celles de l'art. « C'est, « dit-on, un paradis terrestre habité « par des anges ». Paradis terrestre, en ce que les vallées qui entourent la ville, sont fleuries et fertiles, qu'elles produisent tous nos fruits jusqu'au raisin, et ceux de l'Inde; qu'elles nourrissent des bestiaux, dont, ainsi que des productions de la terre, il se fait un commerce considérable : habité par des anges, en ce que ces sages Mahométans ont épuré la morale de l'alcoran. Ils s'abstiennent non-seulement du vin et des liqueurs fortes, mais encore du thé et du café, comme boissons plus senPe au co co tic

cha rei n'e cha sola

et. I l'inj auti

jusq

pres entr dais du p

une posse rable le m

y son fraîck soin ( a rési

est é Boml

 $T_{O}$ 

quent que nagasin de

ar ce qui ue et d'Oripalement objets, ses e le faire. at, que ce marquable gais, tant celles qui du nomur une pee, munie naturelles, « C'est, re habité rrestre, en nt la ville, lles proau raisin, ourrissent e des prot un comar des anhométans coran. Ils du vin et re du thé plus sen-

suelles qu'utiles. Aussi sobres et tempérans pour le manger, que pour les autres articles, ils n'ont point de loi contre la débauche, parce qu'ils ne la connoissent pas. Point de vols, la justice s'exerce sans rigueur. Ils sont trèscharitables, d'une charité douce et sereine. Le commerce se fait de jour. Il n'est pas permis d'en faire, ni à aucune chaloupe d'aborder après le coucher du soleil. Un prince Arabegouverne la ville et le pays, que la fierté, la hauteur et l'injustice des Portugais, à l'égard des autres commerçans, leur ont fait perdre.

En général sur la côte de Malabar, jusqu'au de-là du cap Camorin, que les Portugais ont possédé autrefois, presque seuls, ils sont actuellement entremélés avec les Anglais, les Hollandais, les Français, et les petits souverains du pays, qui ont repris successivement une grande partie de leurs anciennes possessions. Diu, ville encore considérable, sur une péninsule agréable, est le marché du Guzarate. Les vaisseaux y sont attirés par les vivres et autres rafraîchissemens que les Portugais ont soin d'entretenir à bon compte. Daman a résisté à Aureng Zeb. Son commerce est écrasé par celui des Anglais de Bombay, qui se sont fait céder par les Tom. 7.

Portugais ce dernier port, le meilleur de la côte. Chaul reste aux Portugais. Onor leur est échappé. Les naturels du pays la tiennent, ainsi que Cananor, Calicut, Cranganor et Coulan, toutes places très-importantes pour le commerce du poivre. Les Hollandais les ont fait restituer par les Portugais aux gens du pays, en s'accommodant eux-

mêmes de quelques-unes.

Les îles Maldives sont méprisées par les écrivains Portugais, comme étant d'un rapport peu utile, et peuplées d'habitans misérables et barbares. Au contraire le roi de ces îles, dont on ignore le nombre, s'intitule le sultan de treize provinces et de douze mille iles. Il ne faut croire ni les uns ni les autres. Ces îles ne sont pas aussi importantes que leur souverain se le persuade, ni aussi peu estimables que les Portugais voudroient le faire croire. Ils demandèrent la permission de faire bâtir un fort dans Malé, la capitale. Elle leur fut gracieusement accordée. Ils ne se virent pas plutôt protégés par un mauvais fossé et un rempart de bois et de terre, au nombre seulement de dix - sept qu'ils firent les maîtres. Les habitans les tuèrent tous, et ne voulurent point en recevoir depuis. Ils ont aussi perdu la protection de la pêcherie des perles qui est

IT)

m

pι

50

po

M

se

lei

ď

an

fat

sir

qu

dés

eilleur tugais: rels du nanor, toutes e comlais les gais aux nt eux-

sées par ac étant peuplées res. Au dont on le sultan ze mille s ni les si imporbersuade, Portugais demanbâtir un e leur fut se virent vais fossé erre, au pt qu'ils s tuèrent recevoir protecs qui est près des Maldives; protection trèsutile, que les Hollandais leur ont enlevée, en les privant d'une possession bien plus importante, savoir, l'île de Ceylan. Tous les noms qu'on lui donne sont des noms d'éloge : terre sainte, terre fertile, terre de délices. C'est une des plus grandes îles du monde, et des plus riches. Elle donne du poivre long, du coton fin, de l'ivoire, de la soie, du tabac, de l'ébêne, du musc, du cristal, du salpêtre, du plomb, du fer, de l'acier, du cuivre, des pierres précieuses, des éléphans, et ce qui l'emporte sur le tout, la canelle.

De Ceylan, il étoit naturel que les Malacca. Portugais longeassent la côte de Coromandel qu'ils avoient sous les yeux : mais ils n'y prirent que des points d'appui, Négapatan dont les Hollandais se sont emparés, St. Thomé ou Méliapour qui appartient actuellement aux Maures. De-là, en traversant le golfe, ils se portèrent au Pégu, où ils perdirent leur crédit, par la lubrique imprudence d'un de leurs généraux, qui se faisoit amener les plus belles femmes. D'autres fautes politiques et mercantiles, réduisirent aussi infiniment le commerce qu'ils faisoient à Siam. Tous leurs désastres se suivirent rapidement et

s'accumulèrent aussitôt qu'ils se furent laissé priver de la ville de Malacca, bàtie sur la pointe d'une presqu'île, dans la situation la plus avantageuse, pour s'assurer des îles de la Sonde, qui sont devenues le domaine des Hollandais.

Iles de la Sonde.

En suivant les Portugais dans ces îles de la Sonde et des Moluques, on trouvera les mêmes succès et les mêmes reyers. A Sumatra, ils ne purent bâtir de forteresse, il fallut se contenter d'être admis à la liberté de commercer. Les pirates de Java ne s'effrayèrent point des grandes caraques portugaises, ils défendirent leurs côtes; mais leurs rois, petits princes peu d'accord, ne purent éviter de se soumettre à un léger tribut. A Borneo, on traita, et les deux parties trouvèrent mieux leur compte à un arrangement, qu'à faire la guerre. Les naturels de cette île ont abandonné les côtes aux Maures, et se sont retirés au milieu des terres, où ils conservent leurs anciennes mœurs, et leur religion. Ils n'adorent point les idoles; leurs offrandes qui consistent en parfums, sont adressées à Dieu seul, qui récompense les bons dans le ciel, et châtie les méchans dans l'enfer. Ils n'épousent qu'une femme : l'infidélité est également punie de mort dans les deux sexes. Leurs peuplades vivent entre elles dans une grande

un îles sar qu' got d'A chr mé Les bear a pr les des pour sons suffi pour pent petit canes

gnure Le aux Char îles n'i dée au de M

gnare

ue *m* prêtes éloign nt ie

la

35-

nt

les

11-

rede

tre Les

int

ils

ois,

ent out.

bar-

un Les

les

au

urs Ils

des

es-

les né-

ine nie

eunde union. Les Macassars ou habitans des îles Celebes, sont Mahométans par hasard. Ennuyés de la religion absurde qu'ils professoient, ils envoyèrent au gouverneur de Malacca et à la reine d'Achem, demander à l'un, des prêtres chrétiens, à l'autre des docteurs mahométans. Ceux-ci arrivèrent les premiers. Les missionnaires venus après, eurent beau prêcher; la religion mahométane a prévalu. Les Macassars passent pour les plus vaillans et les plus intrépides des Indiens. Ils sont aussi renommés pour la parfaite connoissance des poisons; ils en ont de si violens, qu'il suffit de les sentir ou de les toucher, pour en mourir sur-le-champ. Ils trempent dans ces poisons la pointe des petits dards, qu'ils lancent très-juste, à une grande distance, avec des sarbacanes. Ils empoisonnent aussi leurs poignards; de sorte qu'une légère égratignure cause la mort.

Les Portugais ont aussi été s'établir Molaques, aux Moluques. Les Espagnols, sons Charles-Quint, prétendirent que ces îles n'étoient point dans la partie accordée aux Portugais, par la démarcation de Martin V. Les deux nations étoient prêtes à se battre pour ces possessions éloignées, mais l'empereur embarrassé

Nouvelle Guinder.

de

lai

pe

lesG

de

ď

su

du

de

bie

par

pat

une

cha

bie

les

Chi

just

tére

rest

leu

Chi d'ag

par ses guerres d'Europe, céda son droit pour de l'argent. Les l'ortugais en usèrent fort cruellement; leurs historiens mêmes conviennent qu'ils voloient les habitans sans remords, les massacroient sans miséricorde, juroient des traités qu'ils n'avoient pas dessein d'observer, empoisonnoient des rois, en assassinoient d'autres, les trompoient et les massacroient Le clou de gérofle, et la noix muscade, fruit precieux de ces îles, qui auroient dû faire le bonheur des habitans en firent le malheur, par la cupidité de ceux qui envioient la possession exclusive de ces aromates.

Les principales de ces îles sont au nombre de cinq, à la vue les unes des autres. Ternate donne beaucoup de clous de gérofle. Les habitans voyant que ces fatales richesses leur attiroient la persécution des Portugais, brûlèrent tous les gérofliers, et se retirèrent dans l'intérieur; mais la cendre, en peu d'années, fertilisa tellement les terres qu'elles en produisirent plus que jamais. Elle a un roi qui peut mettre sur pied cent mille hommes. Celui de Tidor n'est pas moins puissant. Les autres îles nommées Métil, Machian, Labora, portent comme les premières, abondance de clous de gérofle. Les Portugais, pendant un siècle

son ais en istooient lassat des d'oben asnt et le , et de ces nheur neur, ioient mates. ont au es des up de oyant roient lèrent t dans n d'anr'elles Elle a mille moins Métil, mme us de

siècle

de possession, leur firent éprouver tant de vexations, qu'elles devinrent presque désertes. Quand ils recurent les Hollandais, les insulaires mirent dans les traités, qu'on ne les inquiéteroit pas pour cause de religion. Des Moluques, les Portugais, passèrent à la Nouvelle Guinée, qu'on a aussi nommée la terre des Lapons. On y trouve une race d'hommes dont les yeux ne peuvent supporter la lumière du soleil, et qui, la nuit, sont vifs et agissans. Les productions de ce pays n'étant pas capables de procurer de grandes richesses, les Portugais ne s'y sont pas beaucoup arrêtés.

Mais ils avoient ouvert un commerce bien avantageux à la Chine et au Japon; et ils le perdirent, comme les autres, par leur imprudence. Malgré l'aversion naturelle des Chinois pour les étrangers, une escadre de huit vaisseaux richement chargés qu'Albuquerque envoya, tut bien reçue à Canton; mais pendant que les chefs gagnoient, dans la ville, les Chinois par leurs manières polies, leur justice dans le commerce, et leur désintéressement, les capitaines des vaisseaux, restés à l'embouchure de la rivière, et leurs officiers se mirent à traiter les Chinois comme ils avoient coutume d'agir avec les autres peuples des Indes.

Chine.

Ils débarquèrent des canons, prirent ce qui leur plaisoità tel prix qu'ils jugèrent à propos, et continuèrent d'autres vio-· lences. Le vice-roi, à cette nouvelle, équipa promptement une flotte, environna l'escadre portugaise, et l'auroit certainement prise sans une tempête qui sauva les Portugais. A force de supplications, long-temps après, et moyennant un service qu'ils rendirent aux Chinois, en les débarrassant d'un pirate incommode, ils obtinrent permission de s'établir à Macao. Quoique le lieu soit petit et peu commode, ils ont reçu ce présent avec reconnoissance, parce qu'il y a un bon port. La ville est fortifiée à l'européenne. Les Chinois, quoique le peuple le plus défiant du monde, n'ont pas conçu d'ombrage de cette fortification, parce qu'ils ont si bien pris leurs précautions, qu'ils sont absolument maîtres des Portugais, qui n'ont jamais de provisions que pour peu de jours; et sont si bien gardés qu'ils ne peuvent jamais rien entreprendre au préjudice de l'empire.

de

00

a

((

((

((

€ (

(( '

((

va: qu

po

sei

cu

po

sea

de

Japon.

Les Japonais se sont exemptés de ces soins, en bannissant les Portugais irrévocablement. Ils leur avoient laissé une grande liberté dans le royaume. Ils alloient, venoient, parcouroient les provinces, achetoient, vendoient, sans rent ce gèrent es vioavelle, envi-'auroit ête qui suppliennant hinois, incomle s'étaoit petit présent lyaun l'europeuple ont pas cation, précautres des visions si bien ien enpire. de ces is irréssé une Ils ales pro-

, sans

rencontrer ni obstacles, ni contradictions. On souffroit qu'ils répandissent leur religion : en peu de temps elle fit de grands progrès. Des princes japonais l'embrassèrent. Elle s'accrut au point de donner de l'ombrage. L'imprudence d'un ambassadeur de Philippe II, après la réunion de la couronne de Portugal à celle d'Espagne, donna du corps aux soupçons. Cet envoyé montroit avec affectation sur une carte, l'étendue des états de son maître, dans les Indes orientales et occidentales. « Comment votre maître, « lui demanda un Japonais, a-t-il pu « acquérir de si vastes domaines, à une si « grande distance de ses états hérédi-« taires? L'ambassadeur répondit : C'est « en envoyant d'abord des missionnaires, « pour convertir des habitans au chris-« tianisme, et ensuite des troupes pour « aider aux nouveaux convertis à se-« couer le joug des princes infidèles ».

L'empereur crut voir ce système d'invasion s'accomplir dans la résistance que firent les chrétiens à des ordres portés contre leur religion; ils se rassemblèment, combattirent, furent vaincus, et on prit la résolution d'exclure pour jamais les Portugais. Deux vaisseaux, arrivés de Macao, dans de port de Naganzacki, pour commercer comme

il

n

d

té

ui su

m sa

de

Q1

SO

In

n

C€

tu

qı

cl

ui

n

C

S

à l'ordinaire, reçurent cet arrêt humimiliant et ruineux. On déclara au capitaine que ces deux navires seroient les derniers de leur nation, auxquels on permettroit d'entrer dans le port du Japon; que tous ceux qui oseroient y paroître dans la suite, seroient traités en ennemis, et les équipages punis de mort : jamais sentence n'a été exécutée avec plus de rigueur. Quatre seigneurs portugais, sentant, pour leur nation, l'importance de rétablir ce commerce, hasardèrent d'aborder au Japon, sous le titre d'ambassadeurs. Eux, et tous les gens de leur équipage, au nombre de soixante-un, eurent la tête tranchée. On n'en réserva que treize pour manœuvrer un mauvais vaisseau, et aller porter à Macao la nouvelle de ce qui s'étoit passé, avec menace d'un pareil sort à tous ceux qui oseroient reparoître. Des Portugais même qui ramenèrent des Japonais qu'ils avoient sauvés du naufrage et bien traités, n'eurent d'autre réponse, sinon qu'on les remercioit, mais qu'ils eussent à n'y pas revenir. Les Hollandais, par leurs manœuvres et leurs délations, influèrent beaucoup dans ces sévères résolutions, qui leur ont livré cette branche lucrative du commerce des Portugais :

humiu capient les aels on ort du oient y traités unis de xécutée igneurs nation, merce, n, sous et tous nombre anchée. ur maet aller -ce qui n pareil aroître. enèrent rvés du d'autre ercioit, revenir. ceuvres

beauutions, che luugais : ils le font à l'exclusion de toutes les nations.

Tel est donc le cadavre du commerce des Portugais dans l'Inde, affoibli, exténué, consumé de marasme, comme un homme vieilli avant l'âge. Goa, la superbe Goa, unique peut-être dans le monde, par l'avantage et l'agrément de sa situation, porte des marques visibles de sa décadence. Les édifices publics ont encore de la majesté; les maisons sont belles, et les mieux bâties des Indes; mais elles sont beaucoup trop nombreuses pour les habitans. On y en compte à peu près vingt mille. Les Portugais en forment la moindre partie; les Metis ensuite; après eux, les Canarins, qui sont les naturels du pays, noirs comme des Ethiopiens, mais avec des cheveux longs et des traits réguliers; une multitude d'esclaves nègres et d'autres idolâtres, de différentes nations, composent le reste du peuple. Les couvens occupent une grande partie de la ville. Les Jésuites y avoient jusqu'à cinq maisons : ce n'étoit pas trop pour le commerce qu'on prétend qu'ils y faisoient. Au reste, ce ne sont plus les Portugais qui le font. Etant tous officiers, juges, chargés de recettes, ou dans les hautes places du clergé, ils

Goa.

tr

q

to se

pd de

ga

011

fut

irr

pri s'ii

qu

qu

joi

lev

ga

M

po

Es

po

au ro

> qı re

croyent indigne de leur grandeur, de se mêler d'aucun soin mercantil; leurs appointemens absorbent presque tout le profit du commerce, des douanes ou autres redevances destinées au trésor royal; il passe très-peu de chose à Lisbonne. On dit que les hommes de Goa sont presque tous fiers, indolens, jaloux, vindicatifs et misérables; les femmes, orgueilleuses et lascives, aussi habiles empoisonneuses qu'il y en ait au monde : le clergé y vit mollement et est très-riche. L'inquisition, quoiqu'elle ait une affreuse célébrité, n'y est pas si redoutable qu'on veut le faire croire; elle ne conserve de droit que sur ceux qui professent la religion chrétienne.

Malgré cet état d'épuisement, avec de l'application et de l'activité, il ne seroit pas impossible de donner de la vie à ce corps énervé. La plupart des établissemens portugais subsistent entre leurs mains, ce qui est une grande avance pour des commerçans. Leur nom n'est pas si flétri, qu'il ne soit accompagné de quelqu'estime. Ils ont des correspondances toutes formées, ils ne manquent pas de fonds; il ne s'agiroit que de les faire valoir eux-mêmes et de ne pas les abandonner à des mercenaires qui les

cur, de l; leurs ue tout douanes a trésor chose à mes de dolens, les; les s, aussi en ait llement , quoité, n'y le faire oit que

avec de
e seroit
vie à ce
ablissee leurs
avance
n n'est
pagné
esponquent
de les
pas les
rui les

n chré-

trompent. Il faudroit aussi apporter quelques réformes aux mœurs, surtout aux mariages mélangés, qui, dès la seconde génération, corrompent le sang portugais, et à la fierté mâle, apanage de cette nation, substituent une arrogante oisiveté.

La démarcation de *Martin V*, dont Commerce on a parlé, sollicitée par les Portugais, gnols.

fut regardée par eux comme un titre irréfragable, qui leur assuroit la propriété exclusive des Indes, parce qu'ils s'imaginoient qu'on ne pouvoit y arriver que par la route qu'ils tenoient; et qu'ainsi ces riches contrées seroient toujours en deçà de la ligne qui renfermoit leur propriété; mais Ferdinand Magalhins, connu sous le nom de Magellan, s'étant trouvé à la découverte des Moluques par les Portugais, conçut qu'il pouvoit y avoir un moyen d'y arriver autrement que par le cap de Bonne-Espérance et la mer des Indes, et que pour-lors ces îles opulentes se trouvant au-delà de la ligne des Portugais, pourroient devenir le partage de quiconque y aborderoit par une nouvelle route. Ses idées ne se développèrent bien que quand, retourné en Portugal, il se vît refuser une légère augmentation de paie

qu'il demandoit. Alors il passa en Es-

pagne.

Lorsque Ferdinand et Isabelle, rois de Castille et de Léon, eurent ajouté à leurs états réunis, l'Amérique découverte par Christophe Colomb, à l'exemple de Dom Henri, ils se procurèrent d'Alexandre VI, une démarcation de leurs nouveaux domaines. Magellan, rebuté par le conseil de Portugal, se présente sous Charles-Quint, au conseil d'Espagne, lui propose l'acquisition des îles aux épiceries, disant que ce ne seroit point empiéter sur les droits que la bulle de Martin V donnoit aux Portugais, parce que celle d'Alexandre VI mettoit ces îles du côté des Espagnols, en s'ouvrant une route qui y feroit arriver par la grande mer du Sud, sans toucher le Cap de Bonne-Espérance, ni traverser la mer des Indes. Il étoit question de trouver cette route, Magellan l'indiqua par un point du globe qu'on croyoit composé de terres contigues. Ses observations lui avoient fait juger qu'on pourroit y trouver un passage. Le conseil d'Espagne lui donna des vaisseaux pour le tenter. Magellan arriva par là comme il l'avoit promis, à des îles voisines des Moluques. Ce détroit a toujours retenu le nom de ce grand homme. Il

n'e suc me

les déc du len tin d'A ren ouv ven pos étoi gré de o dro Phesca Ma avo nor cett les qua ren api

Sel

se s

me

en Es-

le, rois jouté à découexemple urèrent ition de gellan, igal, se conseil tion des e ne ses que la Portudre V1 pagnols, croit arid, sans ance, ni it quesagellan e qu'on uës. Ses er qu'on Le conaisseaux a par là les voioujours nme. Il n'eut pas d'autre récompense de son succès; car s'étant exposé imprudemment sur une de cos îles, il fut tué par

les sauvages.

Les Portugais furent effrayés de cette découverte, qui les menaçoit de la perte du principal fondement de leur opulence. Ils réclamèrent la bulle de Martin V. Les Espagnols opposèrent celle d'Alexandre VI. Les deux nations furent sur le point d'en venir à une guerre ouverte. Les Portugais, afin de la prévenir, firent à Charles-Quint des propositions d'argent. Ce prince, qui en étoit toujours affamé, leur laissa, malgré le conseil d'Espagne, la possession de ces îles, sans cependant renoncer au droit. Les Espagnols le firent valoir sons Philippe II, son fils. Ils renvoyèrent une escadre qui s'empara, par la route de Magellan, des îles où ce navigateur avoit abordé. Du nom du roi, on les nomma Philippines. Les combats pour cette possession, entre les Portugais et les Espagnols, cessèrent dans ces parages quand les deux monarchies n'en formèrent plus qu'une, par leur réunion, après la mort du roi de Portugal, Dom Sébastien. Lorsque ces doux royaumes se sont de nouveau séparés, à l'avénement d'un Bragance au trône de Portugal, les Philippines ont été, et sont encore réunies à l'Espagne. Ainsi on remarquera que c'est l'émission de deux bulles, regardées peut-être par ceux qui les donnoient, et ceux qui les recevoient, comme une formalité illusoire, qui a été la cause d'une entreprise trèsutile aux progrès de la navigation.

Les Philip-

Les historiens Chinois disent que leurs compatriotes ont été maîtres de ces îles. Les Japonais ont la même prétention. Mais les premiers, plus avides, ont souvent tâché de troubler les Espagnols dans leur possession. De sorte qu'avant d'y être solidement établis, ils ont eu à se défendre contre les surprises des Chinois, la jalousie des Portugais, les efforts des Maures et des Arabes ligués contre ces nouveaux hôtes, contre la férocité des sauvages indigènes, et surtout contre la malveillance des Hollandais. Les choses furent poussées au point, qu'on a délibéré sérieusement en Espagne, si on abandonneroit les Philippines; et on les garde moins pour en profiter, que pour empêcher les autres nations de s'y établir, et de s'y enrichir par le commerce. Mais les Espagnols donnent pour prétexte du séjour dans ces possessions, l'obligation de ne pas laisser replonger dans leurs erreurs les

sani con

non Elld lien situ cen par don peti Can une mat Les nèro tem aux de p gieu tem partout les a le n bear cire dan

pays

vivr

étoi

sauvages qu'ils avoient commencé à convertir.

La principale île des Philippines se nomme Luçon, et sa capitale Manille. Elle peut avoir environ quatre cents lienes de tour, et est admirablement située à soixante lieues de la Chine, deux cent soixante du Japon. Elle commande par sa position un archipel, auquel on donne jusqu'à onze cents îles grandes et petites. Elle a en face Malacca, Siam, Cambo, la Cochinchine, et, en avant, une grande et excellente rade. Le climat, en général, est chaud et humide. Les pluies, les vents, les orages, les tonnères, les inondations, tout arrive à temps fixe. Les jours sont toujours égaux aux nuits. La fécondité en toute sorte de productions y est prompte et prodigieuse. Les arbres portent en mêmetemps des fleurs et des fruits. Le riz vient par-tout sans presqu'aucune culture. En toute saison, les herbes croissent. Entre les animaux, on trouve la civette dont le musc est très-estimé. La mer jette beaucoup d'ambre sur les côtes, et la cire ne coûte que la peine d'être ramassée dans les forêts. On ne connoît pas de pays aussi abondant, et où l'on puisse vivre aussi agréablement, si l'on n'y étoit souvent effrayé par les tremble-

, et sont nsi on rede deux par ceux i les receillusoire, prise très-

tion. queleurs e ces îles. rétention. , ont sou-Espagnols rte qu'ais, ils ont prises des ugais, les pes ligués contre la s, et surs Hollanau point, t en Eses Philippour en es autres enrichir spagnols

our dans

e ne pas

reurs les

mens. On marche sur l'or, on le ramasse dans les rivières; mais les Indiens ne veulent point fouiller la terre pour le chercher, depuis que les Espagnols le leur enlèvent. Cependant comme ces maîtres impérieux en exigent pour le tribut, les sujets en tirent à peu près tous les ans quinze cents livres pesant.

Il y a plusieurs sortes d'habitans : des Maures, nommés Tagales, venus de Borneo; des Malais, partis de Malacca; des Indiens peints, nommés Pintados, qu'on croit originaires du pays; des noirs, appelés Negrillos, passionnés pour la liberté. Méchans entre eux, ceux du haut de la montagne sont ennemis de ceux du milieu, et ceux du milieu poursuivent ceux d'en bas. Tous se réunissent contre les Espagnols, qui ne leur font point de quartier; mais ils vivent paisiblement avec une autre nation, nommée Tinghians, qu'on croit issue des Japonais, nation douce, sociable, qui ne fait jamais aucun mal, à moins qu'on n'attente à sa liberté. Enfin, les Chinois y sont en grand nombre, principalement autour de Manille, quoiqu'il leur soit défendu de rester dans l'île hors des temps marqués, mais on les y souffre en les traitant avec sévérité.

En général, l'île de Luçon, ou

Man mund police agréa quoic mens qui a antres nomr mille aussi

aussi . tribut en de II · Lucoi trent plus s nao, donn seulei tient son 1 Philip Xolo Maur mais vères ces ti porc sieur

ter b

on le raes Indiens terre pour Espagnols omme ces it pour le peu près es pesant. itans : des venus de Malacca; Pintados, pays; des passionnés eux, cenx ennemis du milieu ous se rén-, qui ne ; mais ils autre nar'on croit ouce, socun mal, perté. Ennombre, lle, quoister dans mais on sévérité. çon, ou

Manille, comme on l'appelle plus communément, présente un pays cultivé et policé, de belles fermes, des jardins agréables, des maisons bien bâties, quoique de bois, à cause des tremblemens de terre. Manille a un archevêque, qui a trois évêques suffragans dans les antres îles. Le capitaine général se nomme vice-roi. Il a à peu près quatre mille hommes sous ses ordres. Il préside aussi le tribunal civil. Les Indiens paient tribut par tête. Ils le paient la plupart en denrées les plus communes.

Il y a dans les îles dépendantes de Luçon peu de particularités qui ne rentrent dans la description générale. La plus grande, après Luçon, est Mindanao, qui porte des cannes de sucre, et donne de la canelle. On remarquera seulement que tout cet archipel n'appartient pas à l'Espagne. L'île de Xolo a son roi particulier. C'est la seule des Philippines où il y ait des éléphans. Xolo est le centre du commerce des Maures, et la Mecque de cet archipel; mais ces Mahométans sont peu sévères. Ils ne savent de leur religion que ces trois articles : ne point manger de porc, être circoncis, et entretenir plusieurs femmes. Tous s'accordent à ajouter beaucoup de foi aux augures et aux

présages. Ils sont fort sobres. Au milien des épiceries, jamais ils ne s'en servent. Leur habillement est simple. Chacun est son tailleur. Les femmes mèmes sont peu curieuses d'ornemens. Leurs coutumes approchent de la barbarie de l'Afrique. Si le père dépense quelque argent pour le fils, ou le rachète d'esclavage, il le garde comme son esclave; le fils en fait de même à l'égard du père. Ils sont

grands pirates.

Le commerce des Philippines est considérable d'île en île, plus important encore avec les Chinois, qui apportent abondamment leurs marchandises et celles du Japon. Celui avec l'Amérique se fait par un vaisseau de la première grandeur, prodigieusement chargé, qui part tous les ans de Manille pour Acalpulco, y verse les productions de l'Asie, et rapporte, non les productions de l'Amérique, qui figureroient peu auprès des produits industriels des Asiatiques, s'il ne s'y joignoit beaucoup de marchandises d'Europe, sur-tout la quincaillerie, très-nécessaire dans ces îles. La route de ce précieux vaisseau, le temps du départ, les relâches, les signaux, la police intérieure, tout est réglé avec le plus grand soin. Il n'y a point de précautions qu'on n'emploie pour son armement et

sa dé empê par l aller, aux H beau ] ples q c'est à penda n'y au toujoi terres iles fo points océan aussi a elle ne vellée sûr de connu reçoiv au ba jarres.

> parois Il e établic Elles i médic Philip guère

> > trouv

Au milieu en servent. Chacun est les sont peu coutumes l'Afrique. rgent pour vage, il le fils en fait e. Ils sont

ies est conimportant apportent andises et 'Amérique n première hargé , qui our Acals de l'Asie, actions de peu auprès siatiques, marchanincaillerie, a route de ps du dé-, la police ec le plus récautions

nement et

sa défense. Cependant elles n'ont point empêché qu'il n'ait été plusieurs fois pris par les Anglais. Il met six mois pour aller, autant pour revenir. On le bâtit aux Philippines, où se trouve le plus beau bois du monde. Il y a peu d'exemples qu'aucun ait péri; et si cela arrive, c'est à l'attérage, ce qui est très-étonnant pendant une si longue traversée, où il n'y auroit point de ressource; car on est toujours à une distance immense des terres, si l'on excepte quelques petites iles fort rares, qui sont comme des points imperceptibles sur ce vaste océan. La provision d'eau douce se fait aussi abondante qu'on peut; cependant elle ne suffiroit pas, si elle n'étoit renouvellée par des pluies où le vaisseau est sûr de recevoir ce bienfait à une hauteur connue. Alors on ajuste les nattes qui recoivent l'eau, et des bambous adaptés au bas, qui la conduisent dans des jarres. Ce secours , quelque hazardé qu'il paroisse, n'a jamais manqué.

Il est rare que les familles espagnoles établies aux Philippines les quittent. Elles n'apporteroient en Espagne qu'une médiocre opulence. On vit bien aux Philippines; mais on ne s'y enrichit guères. D'ailleurs, il est difficile de trouver des occasions directes pour le

passage, et elles sont extrêmement chères. Ainsi, une fois acclimatées, ces familles restent d'autant plus volontiers. que le gouvernement est extrêmement doux. A la vérité, le vice-roi a une puissance absolue, et pourroit devenir tyran; mais le conseil d'Espagne a pourvu à cet inconvénient, comme font les Portugais, en renouvellant ce commandant au moins tous les cinq ans. Il y a aussi une précaution de plus aux Philippines. Un vice-roi, à la fin de son temps, ne peut s'embarquer qu'après qu'on a fait une rigoureuse recherche de sa conduite. Les habitans ont soixante jours après que son départ est proclamé, pour porter leurs plaintes, et trente pour les poursuivre. Le successeur est ordinairement le juge, en vertu d'une commission expresse. Autrefois cette enquête étoit très-sévère, et le châtiment difficile à éviter. On a des exemples de vice-rois qui se sont tués pour n'être pas diffamés et punis; d'autres sont morts en prison. Maintenant, un présent de cent mille écus fait au successeur, blanchit le prédécesseur. Le peuple ne s'est quelquefois pas contenté de cette justification. Plusieurs vice-rois épargnés par le juge, n'ont point échappé à la vengeance de la multitude. Ainsi, disent

les a

L sont denc Mag les ti avoie que l autre ils se voir, avec dit-o me to tage faisoi C'est qui i comin avec a timen habile d'une

gnées

Ces 'l

creus

qu'ils

de na

feuille

pliant

rêmement atées, ces olontiers. rêmement roi a une it devenir Espagne a omme font nt ce comcinq ans. e plus aux fin de son r qu'après recherche nt soixante proclamé, et trente cesseur est ertu d'une efois cette et le châtis exemples pour n'être utres sont un présent accesseur, peuple ne

lé de cette

s épargnés

happé à la

nsi, disent

les auteurs, un grand mal porte avec lui le remède.

Les îles Mariannes ou des Larrons Isles Masont la borne naturelle que la Providence a posée entre l'Asie et l'Amérique. Magellan les découvrit le premier. Il les trouva bien peuplées d'hommes qui avoient suppléé par l'industrie à tout ce que la nature leur refusoit. Sans fer ni autres métaux, ils avoient des armes dont ils se servoient avec force et adresse; savoir, de longs bâtons de bois très-dur, avec un os humain aiguisé, qui faisoit, dit-on, des blessures empoisonnées et me whes. Ils lançuient une pierre avec tani de vigueur et de justesse, qu'ils la faisoient entrer dans le tronc d'un arbre. C'est peut-être le seul peuple de la terre qui ne connut pas le feu. L'eau est comme leur élément, tant ils nagent avec agilité. On admire leurs petits bâtimens nommés Pros, qu'ils conduisent habilement, tant à la rame qu'à la voile, d'une île à l'autre. Elles sont assez éloignées. On en compte quatorze ou seize. Ces barques sont des troncs d'arbres crensés avec des coquilles et des cailloux qu'ils rendent tranchans. La voile est de nattes, les cordages de filamens de feuilles ou de racines rendues souples et pliantes. La privation et le besoin ont

riannes.

fait sentir à ces insulaires l'utilité du fer, au point qu'ils risqueroient tout pour en avoir. Admis par Magellan sur son vaisseau, quelque précaution qu'on prît, ils en arrachoient les clous, saisissoient les haches, les épées, et sautoient dans la mer avec leur larcin: c'est ce qui les fait appeler Voleurs. Ces îles ont été aussi nommées Mariannes, du nom d'une reine d'Espagne. Ce dernier nom leur est resté.

La plus grande, nommée Guahanou île de Saint-Jean, a une centaine de lieues de tour. Son aspect est charmant. Il présente une verdure continuelle, des bosquets séparés par des clairières remplies d'animaux de toute espèce, sur-tout de bœuss et de cochons, qui sont d'une grande ressource pour les navigateurs du vaisseau d'Acapulco, qui ne manque point de reconnoître les Mariannes. On y trouve l'arbre à pain, qui produit un fruit fait comme une poire, dont la pulpe nourrit comme du pain. Le climat est chaud, comme il doit l'être sous la zône torride, mais tempéré par des brises de mer. Elles ne sont pas toutes peuplées. On ignore d'où viennent ces hommes, à une si grande distance du continent. Il y a trois classes distinctes entre eux; les nobles qu'on appelle

CLe sar. cla qu ave cra fen aut tres plai s'as leur mar renv qua pauv car i se tr que mari bre o en c les m retar auro

cepe socia

eux,

sister

ent tout ellan sur on qu'on is, saisis-sautoient c'est ce is îles ont nier nom

uahanou ntaine de charmant. nelle, des ières reme, sur-tout ont d'une avigateurs e manque *annes*. On roduit un at la pulpe climat est us la zône les brises utes peunent ces stance du distinctes n appelle Chamorris, l'état moven et le peuple. Les Chamorris sont infatués de leur naissance, ils méprisent infiniment les autres classes, qui ne peuvent leur parler qu'à une certaine distance, et s'allier avec eux par légitime mariage, sans craindre d'être punis. Nulle part les femmes ne jouissent d'une aussi grande autorité; elles sont absolument maîtresses. Si quelqu'une d'entre elles se plaint de son mari, toutes les autres s'assemblent, prennent les armes de leurs époux, vont ravager la terre du mari indocile, pillent les meubles et renversent sa cabane. Il est heureux, quand il peut se sauver de leurs mains; de sorte qu'en un moment voilà un pauvre mari sans femme, sans enfans, car ils suivent leur mère, et l'infortuné se trouve sans bien. Cette coutume fait que beaucoup de jeunes gens fuient le mariage. Ils s'associent un certain nombre de jennes filles, et vivent ensemble en commun. Rien n'a plus embarrassé les missionnaires, que cet usage, ni plus retardé les progrès que le christianisme auroit pu faire parmi ces insulaires, qui cependant ont des principes de morale sociale. Les querelles sont rares entre eux, les guerres encore plus. Elles consistent principalement en surprises. Ils L'om. 7.

supporteront plusieurs jours la faim. pour guetter leur ennemi, se jeter sur lui à l'improviste, et l'enlever. Ils font des offrandes à la mer, les mettent dans un canot qu'ils abandonnent aux vagues. Des espèces de sages nommés Anitis, pratiquent chez eux la médecine, et à l'aide de cette science, entretiennent quelques idées religieuses, comme la crainte d'un enfer, l'espérance d'un paradis selon les bonnes ou mauvaises actions; uue grande frayeur du diable. dont ils tâchent d'appaiser la colère par des dons. Le premier homme, disentils, a été formé de la terre de leur île, qui s'est changée en pierre. Cette pierre s'étant brisée, des morceaux dispersés par toute la terre, est né le genre humain. Les personnes long-temps éloignées de leur pays natal, ont perdu l'usage de leur première langue, et n'ont plus le bonheur d'entendre ces fortunés insulaires dont ils tirent leur origine.

Les Espagnols n'estiment pas beaucoup la possession des îles Mariannes. En effet, avec le plus beau soleil et le terroir le plus fertile, elles ne donnent ni pierres précieuses ni métaux. Mais ce pays, regardé comme misérable parce qu'il est privé de ces trésors d'opinion, produit des fruits et des herbes salu-

ta ro se sic s'e na Es ďa ch ror pas col ma. dar con em de étor aux ceur ntili l'Es

Port les M Espa de se hasar

archi

lois

Ils font nt dans vagues. Anitis. se, et à iennent mme la d'un paraises acdiable, olère par , disentleur île, ue pierre dispersés genre humps éloiperdu l'uet n'ont fortunés rigine. as beauariannes. pleil et le donnent

x. Mais ce

ole parce 'opinion,

bes salu-

faim,

ter sur

taires en abondance. Les Espagnols auroient donc dû s'appliquer mieux qu'ils n'ont fait, à civiliser ces peuples, et à se les rendre utiles. A la vérité les missionnaires s'y sont donné des peines et s'en donnent encore; mais il y a dans les naturels une haine invétérée contre les Espagnols, qui ont sans doute abusé d'abord de leur supériorité. Ils reprochent à ces étrangers jusqu'aux moucherons qui les tourmentent, qu'ils n'avoient pas, disent-ils, avant leur arrivée, la colique, les rhumatismes, et pareilles maladies qui ne se transmettent cependant pas. Ils leur font même un crime, comme d'une ruse perfide, de les avoir embarrassés dans des habillemens. Avec de pareilles préventions, il n'est pas étonnant que ces peuples se soient offerts aux Anglais et aux Hollandais; mais ceux-ci auxquels ils ne seroient d'aucune utilité, les ont laissés et les laissent à l'Espagne, qui les maintient sous ses lois, pour l'utilité de sa navigation.

Dans les temps que la couronne du Portugal étoit unie à celle de l'Espagne, les Moluques absorboient l'attention des Espagnols, et ne leur permettoient pas de se livrer à d'autres découvertes. Un hasard leur a fait connoître un autre archipel, qu'ils ont appelé d'abord les

Les Carelincs. petites Philippines, et ensuite les Carolines, du nom de Charles II. Des habitans de ces îles, poussés par la tempête, abordèrent à une des Mariannes. L'idee que ces insulaires firent prendre de leur pays et de leurs mœurs, engagea les missionnaires à les visiter. Ils trouvèrent ces îles fertiles, aussi agréables, aussi peuplées que les Mariannes, mais plus nombreuses, puişqu'on en compte au-delà de quatre-vingt, et bien autrement policées. Ils reconnoissent des esprits, bons et mauvais, mâles et femelles. Les bons sont appelés Tahutup; ils leur font des offrandes, mais point aux mauvais.

Il y a dans chaque île des familles nobles, dont les chefs se nomment Tamoles. Le gouvernement est aristocratique. Au Tamol appartient tout le fer que l'on trouve. Il en fait faire des outils qu'il loue assez cher à ceux qui veulent travailler. C'est-là tout son revenu. Les Tamoles de toutes les îles s'assemblent une fois l'année pour les affaires communes. Leur dignité leur impose l'obligation d'une vie sérieuse, et d'une conduite, irréprochable. Dans chaque village il y a une école pour les garçons et une pour les filles. Elles sont présidées par une personne âgée de l'un et

COL des l'aı les des do sph san On prê me do sex s'ha sen plu esp que con dite cess ni a enc

la n

poo

mai blar

peir

fort

de

e les CaDes har la temariannes.
prendre
eurs, ensiter. Ils
si agréaariannes,
qu'on en
t, et bien
moissent
mâles et
es Tahules, mais

familles
nent Taristocraout le fer
e des ouqui veun revenu.
s'assemes affaires
r impose
et d'une
s chaque
s garçons
nt présile l'un et

de l'antre sexe. On enseigne aux garcons la culture. Ils excellent dans celle des fleurs, qu'ils aiment beaucoup, dans l'art de faire des ustensiles de ménage, les filets, les armes, la construction des barques, la pêche; enfin on leur donne des principes d'astronomie sur la sphère, disent les missionnaires, mais sans doute depuis qu'ils sont avec eux. On montre aux filles la manière d'apprêter le poisson, les fruits, les légumes, à tirer les fils d'une certaine herbe, dont elles font de la toile. Les deux sexes chantent, dansent, se parent, s'habillent modestement, et ne connoissent point la poligamie. Il y a dans la plupart de ces îles des établissemens espagnols, mais en petit nombre. Pourquoi s'empresseroient-ils d'y aller? C'est comme les Mariannes, une terre maudite, qui ne porte que ce qui est nécessaire et agréable à la vie; mais ni or, ni argent, ni pierreries. Le hasarda fait encore parvenir les Espagnols jusqu'à la nouvelle Guinée, ou la terre des Papoos, noirs, frisés comme les nègres; mais il s'y trouve une race d'hommes blancs nommés Albinos, qui voyent à peine pendant le jour, et qui voyent fort clair pendant la nuit.

Quelques historiens prétendent que des Anglais.

les Indes n'ont pas été inconnues aux Bretons dans des temps fort reculés; mais il paroît que ces notions, si elles ont existé, ont été très-vagues. Elles n'ont commencé à faire quelqu'impression utile, que sous le règne d'Elizabeth. Une caraque Vénitienne extraordinairement chargée, fit naufrage sur l'île de Wight. La vue de ses richesses inspira le desir de tenter le commerce avec la Turquie, la route par laquelle venoient les marchandises des Indes. Les avantages de ce commerce de Turquie pour les marchandises d'Orient, firent sentir qu'on pouvoit le rendre encore plus lucratif en le faisant directement. Afin de n'omettre dans cette grande entreprise aucune des mesures de prudence, qui pouvoient la faire réussir, la reine envoya reconnoître les deux routes pratiquées, celle du Cap de Bonne-Espérance, par le capitaine Stéphens, en 1582, et celle du détroit de Magellan, en 1587. Sur les rapports qu'ils firent, on conçut que l'on ne pourroit avec des vaisseaux isolés s'approprier une partie de ce commerce, au préjudice de deux nations bien établies, et jalouses de leurs droits; qu'en se servant de tous les moyens de l'industrie, il falloit aussi déployer une force

im cie cr qu de qu pr pa l'é

te ca fit d' CO tra de bâ pe en VC. de CC de la p

> m d

C

p

ues aux reculés; , si elles es. Elles 'impresd'Elizaextraorrage sur richesses mmerce laquelle s Indes. de Turd'Orient, ndre endirectens cette mesures la faire oître les du Cap capitaine u détroit rapports l'on ne lés s'apamerce, pien étas; qu'en e l'indus-

ne force

imposante. Ces considérations fort judicienses, engagèrent le gouvernement à créer la compagnie des Indes anglaises, qui fit son premier voyage avec un fond de soixante-quatorze mille livres, et quatre vaisseaux dont l'armement fut pris sur cette somme. En 1601 la compagnie fut formée sous les auspices de l'état, qui lui donna une charte de pro-

tection pour un tems limité.

Lancaster, commandant de cette escadre, se conduisit en simple négociant, fit un traité de commerce avec le roi d'Achem, et parvint à établir un petit comptoir à Java, non sans essuyer des traits de mauvaise humeur de la part des Portugais. Il chargea à bord de ses bâtimens beaucoup de poivre, et un peu d'autres épices. Ces foibles succès encouragérent la compagnie, elle envoya trois vaisseaux sous le commandement d'Henri Middleton. Celui-ci commença à ne s'en plus tenir au rôle de simple négociant. Il trouva les Hollandais et les Portugais en guerre, non pour eux-mêmes à ce qu'il paroissoit, mais comme auxiliaires; les Hollandais du roi de Ternate, et les Portugais de celui de Tidor. Il parut à Middleton plus avantageux dans ce moment, de prendre le parti des Portugais. Les Hol-

landais s'en plaignirent et lui suscitèrent des embarras qui ne l'empêchèrent pas de revenir avec une très-riche cargaison; mais la compagnie envoya une autre escadre sous Edouard-Michel Bourne. qui prit avec les Hollandais un ton d'autorité que ses forces lui donnoient, et les menaça des dernières violences, s'ils troubloient le commerce des Anglais. A l'appui de ces menaces, arriva en 1608, Guillaume Keeling, avec des troupes réglées sur ses vaisseaux. Les Hollandais fléchirent, eurent même recours aux Anglais pour se défendre contre les habitans de Banda; mais après avoir reçu ce service, ils rusèrent avec leurs bienfaiteurs, mirent à leur commerce des entraves qui n'empêchèrent pas que Keeling ne revint très-richement chargé; et ce qui est à remarquer, sans avoir perdu un seul homme.

Malheureusement la compagnie anglaise, n'avoit point de port. Ses approvisionnemens dépendoient du caprice des nations indiennes, avec lesquelles il falloit traiter pour le prix des marchandises, au hasard d'être rançonné, faute de retraite où on pût attendre les momens favorables. Ils dépendoient aussi du consentement des deux nations européennes, dont la malveillance

de COL lor aile vai cor d'a meton vais An sou dle sou qui Jap yan tou des ľA COL

COL

et

me

sur

tai

Mo

qu

tec

toi

étd

sciterent erent pas argaison; antre es-Bourne, un ton nnoient. olences. des An-, arriva avec des ux. Les t même défendre a; mais rusèrent t à leur mpêchètrès-riremarhomme. nie anapprocaprice squelles es marconné, ttendre ndoient ux naeillance

étoit connue. La compagnie, au défaut de port, tâcha du moins d'établir des comptoirs. Elle commença aussi pour lors à voler, pour ainsi dire de ses propres ailes. Jusqu'alors elle avoit acheté ses vaisseaux des villes anséatiques. Elle en construisit elle-même. Son coup d'essai d'architecture navale, fut l'accroissement du commerce, de douze cents tonneaux, le plus grand et le plus beau vaisseau qui eût jamais été construit en Angleterre. Il sortit de ses ports en 1610, sous le commandement de Henri Middleton. Sous lui à Molka et à Surate, sous Hippon à Bantam, sous Sarris, qui obtint la liberté du commerce au Japon, enfin, sous Thomas, Best, vainqueur avec quatre vaisseaux de toutes les forces portugaises, la gloire des armes anglaises s'étendit dans toute l'Asie, et facilita des points d'appui au commerce. En 1616, la compagnie comptoit vingt-deux comptoirs et plus, et embrassoit le commerce depuis la mer rouge jusqu'au Japon. Elle étoit sur-tout par la bravoure de ses capitaines, en grand honneur à la cour du Mogol. Elle envoya des ambassadeurs qui furent bien recus. Avec cette protection, elle établit son principal comptoir à Surate, ville dépendante du Mogol.

Faute de ports, elle continuoit son commerce d'une manière précaire quoiqu'avantageuse, obligée d'obéir aux circonstances, au lieu de les commander. Elle s'apercevoit bien par les procédés obliques des Hollandais, qu'elle avoit en eux des ennemis dangereux; cependant elle les aida contre les Portugais, qu'elle jugea plus redoutables encore: mais la mollesse du gouvernement anglais sous Charles I.er, détermina les Hollandais à se défaire absolument de ces concurrens dangereux dans les îles des épiceries qu'ils vouloient s'approprier exclusivement. Ils accusèrent les facteurs anglais d'Amboine, d'avoir voulu s'emparer du fort hollandais. Quand ce projet auroit été véritable, il ne les autorisoit pas à soumettre aux tortures les plus affreuses ces malheureux, pour en tirer un aveu qu'ils ne voulurent jamais faire. Ils n'en furent pas moins mis à mort en 1623. Les Anglais furent chassés sans retour de ces îles. La compagnie suivant le sort du royaume agité de troubles, vit son commerce sinon se ruiner, du moins tomber en langueur, et ne put obtenir justice; mais Cromwel la lui fit rendre, si c'est punir un si grand crime, que d'imposer des amendes au profit des familles des malheureux massacrés.

pe he le tan àl lev Pa ses de lie l'ar mi le cet ten tio tro

> lui sid inf cit po sai tio

> > n'e qu ble le

noit son ire quoieir aux ommanles pro-, qu'elle gereux; les Poroutables ouverner, détere absolueux dans ouloient accusèmboine, t hollanété véribumettre ces maleu qu'ils en furent 23. Les etour de t le sort vit son u moins obtenir rendre, ne, que ofit des rés.

La prospérité de la compagnie dépendoit de la possession d'un port; un heureux hasard lui livra le plus beau et le plus sûr de la côte Malabar. En montant sur le trône, Charles II accorda à la compagnie, que Cromwel avoit relevée, tous les priviléges qu'elle desira. Par une patente de 1661, il confirma ses priviléges exclusifs, lui donna celui de permettre à des marchands particuliers de trafiquer d'un port des Indes à l'autre. Il lui accorda l'autorité civile et militaire dans ses établissemens, avec le pouvoir de faire la paix et la guerre aux nations infidèles des Indes, avec cette clause cependant que si cette patente se trouvoit préjudiciable à la nation, elle seroit annullée en avertissant trois années d'avance. Charles II enfin lui procura un avantage non moins considérable, par son mariage avec une infante de Portugal. A force d'être sollicité par la compagnie, il se fit donner pour dot l'île de Bombay, stérile et mal saine, mais très-importante par sa situation, et son excellent port. Les Anglais n'en furent pas plutôt en possession qu'ils y bâtirent une forteresse. Insensiblement ils se sont étendus en force le long de la côte.

Pendant que la compagnie prospéroit

au dehors, elle éprouvoit une commotion intérieure. Les marchands de Londres et des autres villes commerçantes, mécontens du privilége qui les excluoit du commerce de l'Inde, ou ne les y laissoit prendre qu'une part subordonnée, formèrent une association, et présentèrent au gouvernement des conditions plus avantageuses que la compagnie existante, pour lui être subrogée. Les débats se continuèrent pendant plusieurs années, et aboutirent à incorporer les prétendans dans l'ancienne compagnie, et à en faire une nouvelle qui commença à agir en 1704. Elle prit tous les soins possibles pour donner à ses opérations le nerf et le secret nécessaires. Sur ce dernier objet, il y eut des peines sévères décernées contre ceux qui révéleroient les affaires de la compagnie; et sous les mêmes menaces, il fut défendu de favoriser en rien les étrangers pour le commerce des Indes. Aussi le commerce se fit-il avec le plus grand succès, sauf quelques échecs passagers, causés par des démêlés avec des nations indiennes, qui ne portèrent pas toujours le joug avec la patience que les Anglais desiroient.

Après une bonne intelligence assez longue avec la compagnie française, qui dep san les lure l'In voy pou acq esca qui troi ne s rane enc crai fut diel pro se f Ang ils a dér gea des en voi sin rio

> en dar

mmotion Londres ntes, mécluoit du y laissoit donnée, présenonditions ompagnie gée. Les plusieurs porer les npagnie, jui comprit tous ner à ses cessaires. es peines qui révéagnie ; et défendu ers pour le comd succès, , causés lions intoujours Anglais

ce assez aise, qui depuis 1720 jouissoit d'un état florissant, dont Pondichéry étoit le centre, les Anglais, maltraités sur terre, résolurent de troubler les Français dans l'Inde. La compagnie française, prévoyant ce projet, proposa une neutralité pour l'Inde. Les Anglais refusèrent d'y acquiescer, et envoyèrent en 1745 une escadre pour intercepter les vaisseaux qui revenoient de l'Inde. Ils en prirent trois richement chargés. Les Français ne s'étoient pas tellement fiés à l'espérance de la neutralité, qu'ils n'eussent encore des forces capables de se faire craindre en cas de rupture. A leur tête fut mis le brave Labourdonnais. En même temps le gouvernement de Pondichéry étoitentre les mains de Dupleix, profond politique. Si ces deux hommes se fussent entendus, c'en étoit fait des Anglais sur la côte de Coromandel, où ils avoient aussi un établissement considérable à Madras. Labourdonnais assiégea cette ville, et accorda aux assiégés des conditions honnêtes, que Dupleix, en qualité de gouverneur-général, ne voulut pas ratifier. Il se donna le plaisir, sinon de détruire, du moins de détériorer la conquête de Labourdonnais, en enlevant ce qu'il y avoit de plus beau dans la ville. Les Anglais revinrent en force, et assiégèrent à leur tour Pondichéry, mais ne purent la prendre, non plus que Madras, qui resta entre les mains des Français jusqu'à la paix d'Aixla-Chapelle. Les deux compagnies s'étant engagées à soutenir chacune les Nabahs qui leur étoient attachés, continuèrent à être en guerre l'une contre l'autre, sous le titre d'auxiliaires. Elles s'attaquèrent ensuite de front et en leur propre nom. Les succès des Anglais ont été tels, qu'il n'y a point actuellement de nation européenne qui fasse dans l'Inde un commerce aussi brillant. Ils n'y paroissent plus en négocians forts de leur seule industrie, mais en guerriers, en conquérans, en monarques, dont les armées parcourent sièrement toute la presqu'île, et promènent orgueilleusement leurs pavillons sur toutes ces mers.

Ils sont cependant modestes à Moka, où ils n'ont qu'une maison de commerce. Cette ville est située au fond de la Mer rouge, dans une grande plaine sablonneuse dépourvue d'eau. Elle est médiocrement fortifiée. Tout le commerce de l'Arabie s'y réunit. Les Anglais y sont fort considérés, parce qu'ils y portent de gros fonds. Ils en enlèvent, outre le café, la myrrhe, l'aloès, le storax

liqu gon et a dor mai qu'i tent nell leur disc mor voir Abo figu faut inco lins retie et d mer dont pale parc mau cour pagn avec remp

infer:

 $\Lambda_1$ 

r Pondidre, non entre les aix d'Aixgnies s'éne les Nas, contine contre res. Elles et en leur nglais ont nellement fasse dans rillant. Ils cians forts s en gueronarques, fièrement ènent orsurtoutes

es à Moka, commerce. de la Mer ne sablonest médionmerce de ais y sont y portent ent, outre le storax liquide, l'arsenic blanc et jaune, la gomme d'Arabie, le baume de Galaad et autres drogues; mais malgré le crédit dont ils jouissent, ils sont exposés aux avanies des Arabes de Moka, les plus mauvais Mahométans du monde, parce qu'ils sont les plus hypocrites. Ils attestent Dieu de la manière la plus solennelle, et manquent en même temps à leur parole. Le juge fait gravement un discours contre la corruption, dans le moment qu'il tend la main pour recevoir un présent. Gambron, ou Bender Abassi, à l'entrée du golphe persique, figure assez bien avec Moka pour le défaut d'eau, l'excessive chaleur et d'autres inconvéniens; mais elle l'emporte pour l'insalubrité de l'air. L'appât du gain y retient cependant beaucoup de Persans et de Banians, qui font le principal commerce, et un petit comptoir anglais, dont les facteurs s'enrichissent principalement par le frêt des marchandises; parce que les négocians de cette échelle, mauvais navigateurs, ont volontiers recours aux vaisseaux anglais. La compagnie partage les profits de douane avec le roi de Perse. Bender Abassia, remplacé Ormus, mais avec une grande inferiorité.

Après avoir été admis et tolérés, les

Surate

Anglais sont devenus souverains de Surate, quoiqu'il y ait encore un gouverneur au nom du Mogol; mais ils en possèdent la citadelle. Cette ville est très-peuplée. Il y a une grande diversité de religion. La dominante est la mehométane, de la secte d'Ali. On appelle Maures ceux qui la professent. Des gens faisant secte, nommés Musey, croient également à l'ancien Testament et à l'Alcoran, et ont un même respect pour la loi de Moïse et pour celle de Mahomet. On reproche aux Molaks le mélange qu'on attribuoit aux anciens Gnotistes. Le Grand-Mogol, Aureng-Zeb, avoit proscrit, sous peine capitale, ce rit religieux; mais il se pratique encore, malgré les défenses faites par ce souverain. On trouve à Surate des Indous, sectateurs de Fo; des Parsis, adorateurs du feu; beaucoup d'Arabes, de Juifs, d'Arméniens, qui, avec les Banians, font le principal commerce. Surate est le magasin de tout ce que les côtes d'Afrique, de Malabar. de Perse et de l'Indoustan fournissent de plus précieux. Les artisans sont très-adroits. Les Anglais y tiennent un état brillant, qu'ils prétendent nécessaire à un chef européen dans l'Oriert, pour maintenir sa réputation et son credit.

mer rités qu'à con un j tagn chéi poiv son été v mara à bea les to blene sous basir la ba Geor aussi sans subm par u vent Noire métar BlanCes d

n'en

peupl

mille

ns de Sun gouvernais ils en e ville est e diversité t la meho-In appelle t.Des gens y , croient ment et à spect pour de Mahoks le méciens Gnoreng-Zeb, apitale, ce ne encore, ce souve-Indous, s, adorarabes, de ec les Bamerce. Suce que les de Perse t de plus es-adroits. t brillant, à un chef maintenir

Quelques-uns des autres établissemens anglais présentent des singularités naturelles et artificielles. On dit qu'à Bombay les arraignées sont grosses comme une noix, et les crapaud comme un petit canard. Baroche, sur une montagne, est bien fortifiée. Corwar et Tillichéry fournissent du cardamome et du poivre. Les mousselines de ces endroits son estimees. Le fort Saint-David a été vendu à la compagnie par un prince maratte. Cette compagnie a donné asile à beaucoup de tisserands qui façonnent les toiles de cotons, brunes, blanches, bleues et d'autres couleurs, connues sous les noms de salempouris, moires, basins, gingams, succatoris, qui font la base du commerce du fort Saint-Georges ou Madras. Peu de villes sont aussi mal. situées, dans un terrain sec, sans eau douce, toujours menacée d'être submergée par une mer orageuse, ou par une rivière salée qui se gonfle souvent contre ces murs. Il y a la ville Noire, habitée par les Gentils, Mahométans, Chrétiens des Indes. La ville Blanche est destinée aux seuls Anglais. Ces deux villes, qui, par la proximité, n'en font qu'une, sont extrêmement peuplées. On y compte quatre-vingt mille habitans. On y trouve toutes les

délicatesses et tous les plaisirs que procure l'opulence. C'est le siège de la puissance de la compagnie anglaise, la résidence du gouverneur-général et du conseil. Le gouverneur a le train, la puissance et les honneurs d'un monarque. Il n'y a qu'une rade très-difficile. Les établissemens de la compagnie dans le Bengale, qui n'étoient d'abord que des comptoirs, sont aussi devenus des souverainetés. La compagnie y a des sujets qui payent tribut. Ces revenus convrent une grande partie de ses frais mercantiles, et font, qu'hors les temps de guerre, tout est gain et profit pour elle.

Ste.-Heldne.

L'île de Sainte Hélène, qui se trouve environ à six cents lieues, presque visà-vis le cap de Bonne-Espérance, est la relâche ordinaire des vaisseaux anglais qui reviennent des Indes. Elle est à peu près à moitié chemin de l'Amérique en Afrique, et est mise dans cette partie du monde, parce qu'elle en est plus près que de l'autre. On l'estime à six cents lieues du Cap. Si l'on en croit les marins, c'est un séjour enchanté; en effet, elle doit leur paroître telle après une traversée, qui, quoique assez facile à cause de la constance des vents qui y portent, a néanmoins ses désagrémens.

L'îl Dan lab qui ture de l qui rou long deu à l'a sob

que

des

hab

ding
L
pass
les s
favo
le ne
qui
richi
Brug
la pl
en q
palai
nom
avoi
Les

ficile

s que prolége de la
leglaise, la
leral et du
leral e

resque visrance, est la
aux anglais
Elle est la
l'Amérique
cette partie
en est plus
stime à six
en croit les
chanté; en
e telle après
assez facile
vents qui y
ésagrémens

L'île n'a guères que sept lieues de tour. Dans ce petit espace on trouve terres labourables, prairies, bocages, fontaine qui forme un ruisseau; enfin, une nature riante, toujours dans la fraîcheur de la jeunesse. Les habitans out un teint qui leur est propre, blanc et relevé d'un rouge vif. On s'y porte bien, on y vit long-temps, sous un climat dont les ardeurs sont tempérées par les vents d'est, à l'aide aussi de la tempérance et de la sobriété, qui ne sont jamais dérangées que pendant quelques jours au passage des vaisseaux. Alors il paroît que les habitans passent un peu les bornes ordinaires pour fêter leurs hôtes.

Lorsque la souveraineté du Fortugal passa au roi d'Espagne, sous Philippe II, les sujets flamands de ce prince furent favorisés pour le débit qu'ils firent dans le nord de l'Europe, des marchandises qui venoient des Indes; c'est ce qui enrichit si prodigieusement le peuple de Bruges et de Gand, fit d'Anvers la ville la plus marchande de l'Europe, établit en quelque sorte ses citoyens dans des palais, remplit son port d'un si prodigieux nombre de vaisseaux, qu'on assure y en avoir vu mouiller quatre cents à la fois. Les richesses rendirent les habitans difficiles à gouverner. Le conseil d'Espagne

Commerce des Portugais.

crut que, pour les rendre souples, il falloit les appauvrir. Outre les vexations religieuses, il mit des entraves à leur commerce. Les plus riches négocians, les plus industrieux manufacturiers, tourmentés dans leur fortune et dans leur conscience, se retirèrent dans les sept provinces qui avoient seconé le joug espagnol, et y furent reçus à bras ouvert. Comme par leurs liaisons antérieures avec les Portugais, ils étoient accoutumés au commerce des marchandises de l'Inde, ils voulurent le continuer: la mauvaise politique espagnole leur ferma ses ports. Alors ils resolurent de remonter directement à la source de ces richesses, puisqu'on leur en bouchoit les canaux.

Comme ces négocians se connoissoient tous, les associations pour ce commerce furent bientôt formées. Il s'en forma dans plusieurs villes de la Hollande et Zélande, sous le nom de chambre de commerce. La principale se fit à Amsterdam. Elles partirent toutes du même principe, que, se disposant à partager ou à s'approprier les profits de leurs anciens maîtres, il ne falloit pas compter sur la seule habileté mercantile; qu'il falloit armer, parce qu'on trouveroit de la résistance. En conséquence, les pre-

mi und fur sea par tres que gais de se t prè les où soli plu tres avo cou été con que n'ay ten qua sur aux Il a toie

lors

le pi

ouples, il vexations ves à leur égocians, facturiers, e et dans t dans les seconé le cus à bras sons antéils étoient marchanle contiespagnole resolurent a source de ur en bou-

commerce commerce commerce commerce commerce de commerce de compter co

miers vaisseaux partirent comme pour une expédition militaire en 1594. Ils furent promptement suivis d'autres vaisseaux qui alloient tous en flotte, les uns par le cap de Bonne-Espérance, les au-. tres par le détroit de Magellan, de sorte que les possessions espagnoles et portugaises se virent attaquées en même tems de tous côtés. En six ans les Hollandais se trouvèrent accrédités dans l'Inde auprès des rois du pays; et moyennant les forts qu'ils bâtirent presque par tout où ils mirent le pied, ils furent aussi solidement établis dans les parties les plus précieuses, que leurs anciens maîtres. Mais ce zele et cette ardeur qui avoient fait bâtir et envoyer coup sur coup tant de vaisseaux, et qui avoient été si utiles à la subite propagation du commerce, devenoient inutiles, parce que les particuliers et les chambres n'ayant point de rapport intime, ne s'entendoient ni sur la qualité, ni sur la quantité de marchandises à exporter, ni sur le prix qu'ils mettoient, dans l'Inde, aux épiceries et autres objets de retour. Il arrivoit que plusieurs vaisseaux portoient les mêmes marchandises; pour lors, dans les Indes, il falloit en baisser le prix, afin de débiter sans retard. D'un

tre

Ca

pli

da

se

vel

de

ser

cer

Ind

dre

cor

vér

roi

Bat

Pla

bal

jus

eu

per

mo

per

me

des

pas

en

ils

au

tou

pie

gis

autre côté, les vaisseaux, pressés de faire leur chargement, afin de ne pas se trouver en concurrence avec ceux qui les suivoient, aimoient mieux payer un peu plus cher, pour terminer promptement leurs affaires. Ainsi le commerce, sans être désavantageux, ne procuroit cependant pas le bénéfice qu'on avoit le droit d'en attendre. Pour remédier à cet inconvénient, on forma de toutes les chambres une compagnie, qui eut seule le droit de commerce dans l'Inde. Elle commenca ses envois en 1602, et suivit la méthode employée par les premiers commerçans, de saire partir sans délai flotte sur flotte. afin d'étourdir, pour ainsi dire, les Espagnols et les Portugais, ses rivaux, par la subite apparition de forces sans cesse renaissantes. On présume que, dès sa naissance, la compagnie hollandaise conçut le projet d'expulser tous les Européens des îles à épiceries, et de s'en attribuer à elle seule le commerce. Ce projet réussit, et les Hollandais ne se montrèrent, dans l'emploi des moyens, pas plus délicats qu'à l'île d'Amboine.

La compagnie, avant l'échéance du privilège accordé par les Etats, pour vingt-un ans, se vit maîtresse d'un empire dont elle n'avoit pu prévoir l'étendue. Elle en fixa, pour ainsi dire, le és de faire s se tronax qui les er un peu mptement erce, sans oit cepenoit le droit cetinconchambres le droit de commença améthode nmerçans, sur flotte, e, les Esrivaux, par sans cesse e, dès sa ollandaise ous les Euet de s'en merce. Ce lais ne se es moyens, Amboine. néance du its, pour d'un emoir l'étendire, le

trône dans l'île de Java, où le général Coën bâtit Batavia, qui est devenue la plus superbe ville des Indes. Les Hollandais, malgré leur simplicité en Europe, se sont efforcés de donner à cette nouvelle capitale un air de magnificence et de grandeur qui peut rivaliser heureusement avec Goa, qu'ils vouloient effacer, afin de s'attirer la considération des Indiens, qui se laissent volontiers prendre par l'apparence. Aussi la cour du commandant-général est-elle celle d'un véritable monarque. En effet, peu de rois étendent aussi loin leur autorité : de Batavia partent des ordres pour toute l'Inde, où il y a des gouvernemens subalternes qui valent des provinces, et jusqu'au Japon, où les Hollandais ont en l'adresse de conserver le commerce, pendant qu'il est interdit au reste du monde. Ils ont acquis ce privilége en persuadant aux Japonais, non-seulement qu'ils ne sont pas de la religion des Portugais, mais même qu'ils ne sont pas chrétiens. Ils en donnent une preuve, en s'assujétissant, dans la petite île où ils sont renfermés pour leur commerce, au Japon, à accomplir l'ordre donné tous les ans aux Japonais, de fouler aux pieds un crucifix en présence des magistrats.

La passion du gain, inhérente au commerce, sur-tout au commerce maritime, efface quelquefois les principes non-seulement religieux, mais encore ceux du droit des gens et de l'humanité. On a parlé du massacre d'Amboine, qui a exclu pour toujours du commerce des épiceries, les Anglais, les seuls rivaux que les Hollandais pussent craindre. Le même systême de tout sacrifier à l'intérêt, les a rendus impitoyables pour les naufragés qui pourroient acquérir dans leurs habitations des lumières estimées dangereuses, implacables ennemis de leurs concurrens, cruels à leurs prisonniers, peu fidèles aux alliés. La prise de possession de l'île de Ceylan, où croît la canelle, la seule propriété qui manquât aux Hollandais, pour être maîtres des épiceries les plus précieuses, fut accompagné de ces finesses que le commerce en grand croit quelquefois n'être pas incompatibles avec la bonne-foi.

 $\mathbf{n}$ 

b

q

tr

G

qu

tor He

cer

me

me

ras

cha fut

la d

Ceylan.

Cette île, dont les Anglais sont aujourd'hui les maîtres, est située à la presqu'île de l'Inde, et habitée par un peuple dont on ignore l'origine. Les hommes sont bien faits, grands et noirs, braves, adonnés à l'agriculture; on les nomme Chingulais. Les femmes ne sont pas sans agrémens. La religion la fier à l'inbles pour t acquérir nières estiesennemis à leurs priés. La prise an, où croît é qui mantre maîtres euses, fut ue le comefois n'être nne-foi. is sont auituée à la tée par un gine. Les ds et noirs, re; on les emmes ne religion la

érente au

erce mari-

principes

ais encore

humanité.

poine, qui

merce des

uls rivaux

aindre. Le

plus commune est la musulmane. Leur roi, qui, à l'imitation de ceux de l'Inde, prend le titre de Rajah, professe le mahométisme. Sa capitale, nommée Candy, est au milieu de l'île, qui va toujours en montant. Les Portugais tenoient les côtes, dont le roi ne s'embarrassoit pas; peu lui importoit avec qui ses sujets fissent le commerce, et à qui ils vendissent leur canelle ; il vivoit très-bien avec eux, jusqu'au moment qu'un gouverneur impérieux lui suscita des désagrémens. Il porta ses plaintes à Goa; on n'en tint aucun compte : il prit les armes pour mettre à la raison l'insolent portugais; mais ayant appris que ses compatriotes s'apprêtoient à le secourir, il appela les Hollandais, s'engagea à leur payer les frais de la guerre, à leur céder un terrain où ils bâtiroient un comptoir, et à leur faire passer tout le commerce de ses sujets. Les Hollandais s'obligèrent à fournir à un certain nombre de troupes, et remettre au roi tous les forts portugais, à mesure qu'ils les prendroient, pour être rasés.

La guerre fut heureuse : les alliés chassèrent les Portugais; mais quand il fut question de rendre au roi de Candy la dernière place importante, nommée

Tom. 7

Colombo, que les Hollandais avoient prise, ils déclarerent qu'ils étoient résolus de la garder pour nantissement des sommes que le roi leur devoit. Les historiens, même Hollandais, avouent que leurs compatriotes, pendant la guerre, qu'ils traînèrent en longueur, laissèrent exprès accumuler ces sommes, sachant que le roi ne se trouvant pas en état de les payer à la fin des hostilités, ce seroit pour eux une raison de ne pas rendre ce qu'ils avoient entre les mains. Ce procédé est en grand celui des personnes qui fournissent les moyens de poursuivre un procès, afin d'acquérir un droit sur les biens de ceux qui le soutiennent. La justice est une. Comme cette conduite n'est rien moins que louable entre particuliers, il semble qu'on n'a pas non plus le droit de l'approuver entre puissances; mais sans l'approuver on en profite. Les Hollandais se sont étendus dans les terres, et tiennent toutes les côtes. Les Chingulais paroissent ne s'en pas soucier, et les appellent leurs gardes côtes : mais ils ne les gardent pas pour rien. Tout le commerce passe par leurs mains. Celui des pierreries, rubis, saphirs blancs et bleus, topases et autres, est trèsconsidérable. Les éléphans sont les

L po lu pr éc pro vai

n

pré pag sait gou avec

set

de

et d gnie Ses Cett Holl mass nois cons roîtr rois leur a

brave

royau

avoient ent résement oit. Les vouent dant la ngueur, s somrouvant fin des ie raison ent entre and celui s movens acquerir ax qui le . Comme oips que 1 semble droit de mais sans s Hollanterres, et Chinguqueier, et tes : mais ien. Tout rs mains. nirs blancs est trèssont les

meilleurs de l'Asie. Les Chingulais ont un talent particulier pour les apprivoiser. Les Hollandais ont beaucoup d'égards pour le roi. Tous les ans la compagnie lui envoie un ambassadeur avec des présens. Le roi donne, dit-on, en échange, une cassette remplie de pierres précieuses d'un si grand prix, que le vaisseau, à bord duquel on met la cassette, est estimé valoir au moins la moitié. de la flotte de retour. On prend tant de précautions pour la cacher à tout l'équipage, que le capitaine du vaisseau ne sait pas si elle est à son bord. C'est le gouverneur qui l'emballe secrètement avec d'autres marchandises.

Le commerce exclusif des épiceries et du Japon ne suffisoit pas à la compagnie; elle fit des tentatives à la Chine. Ses avances ne furent point écoutées. Cette espèce de dédain choqua les fiers Hollandais. On attribue à leur depit le massacre de plusieurs milliers de Chinois, à Batavia, sous prétexte d'une conspiration. Il n'étoit pas sûr de paroître ne pas leur être dévoué. Plusieurs rois furent contraints de fléchir sous leur autorité despotique. Celui de Maccassar, dans les îles Célèbes, malgré la bravoure forcenée de ses sujets, vit son royaume devenir province des Hollan-

dais. Dans Java, le siège de leur empire, mais où on compte, s'il faut les en croire, trente millions d'ames, hors de leur dépendance, ils suscitèrent le fils contre le père. Ce dernier, leur victime, mourut dans les fers. Le roi de Bantam ne fut pas plus heureux. Ils se mêlèrent aussi des affaires de Bengale à leur manière, c'est-à-dire en y donnant la loi. Enfin, pour omettre mille autres traits que l'avidité commercante autorise, et que l'exacte équité réprouve, ils en sont venus jusqu'à forcer la nature d'obéir à leur politique, en lui défendant, pour ainsi dire, de produire des géroffliers ailleurs qu'à Amboine, des muscadiers ailleurs qu'à Banda, dont ils sont les maîtres. Ils les ont fait arracher dans les autres îles. Ainsi. Ceylan ne donne plus sa canelle, Amboine, son géroffle, Banda, sa muscade, que pour enrichir les jaloux Hollandais, au grand désavantage de l'univers entier, qu'ils rendent ainsi leur tributaire.

n

C

n

de

01

ar

fr

ap

cò Il

CO

ce. l'o

íéi

ma

sui

vei rise

Dans la longue suite de prospérités de la compagnie, on ne lui connoît guères de revers bien marqué, que la perte de Formose. Cette île lui donnoit une grande facilité pour le commerce de la Chine. Les Hollandais l'ont diseur emfaut les nes, hors tèrent le ier, leur s. Le roi reux. Ils de Bendire en y omettre commercte équité is jusqu'à politique, dire, de eurs qu'à leurs qu'à res. Ils les utres îles. sa canelle, a, sa musaloux Hole de l'uniainsi leur

orospérités i connoît ié, que la ui donnoit commerce l'ont disputée long-temps aux Chinois, qui s'en sont enfin emparés, et la conservent. Mais les Hollandais n'ont pas tout perdu, ils y ont gardé des correspondances et une espèce de comptoir. Pendant les guerres en Europe avec la France, ils ont pris Pondichéry. Cette ville s'est embellie et fortifiée entre leurs mains, mais, ce qui ne leur arrive guères, ils en ont été pour leurs frais et leurs dépenses, et l'ont rendue à la paix. En considérant combien de maux la cupidité a portés dans ces contrées, que la nature, par la profusion de ses dons, destinoit au bonheur, de combien de débris ces mers semées d'îles florissantes ont été couvertes, combien de sang à arrosé ces odorans arbrisseaux dont les fruits et les écorces aiguisent notre appétit, on seroit tenté de maudire le commerce, cause de tous ces malheurs. Il ne faut pas rendre une nation plus coupable que l'autre; ni croire que celle-ci a été plus portée que celle-là à l'oppression et aux vexations, par une l'érocité de caractère qui lui est particudere. Tout est égal entre les négocians maritimes; les dangers qu'ils éprouvent sur cet élément, la résistance qu'ils trous vent au terme qu'ils ont cherché au risque de leur vie, les rendent durs et

incapables d'égards. Ajoutez que la plupart du temps, les équipages sont composés de la lie des nations, que leurs chefs, pour les engager, ont flattés d'un gain prompt et sûr. En faisant ces réflexions, on ne sera plus surpris qu'ils s'abandonnent avec une espèce de fureur aux excès qui peuvent les enrichir. Sans doute, si l'on avoit des mémoires aussi détaillés des opérations commerciales des Argonantes, Phéniciens, Carthaginois, Tyriens, que nous en avons des nôtres, on trouveroit les mêmes violences et les mêmes injustices. Le commerce maritime est d'abord officieux, se prête aux circonstances et s'insinue; ensuite il commande et force: telle est, et telle sera toujours sa marche. Il est rare qu'il soit utile à ceux qu'il va chercher; jamais il ne les rend plus heureux : ceci soit dit à la décharge des Hollandais, en avouant cependant qu'aucune nation n'a commis dans l'Indeplus de cruautés et d'injustices, avec plus de phlegme et d'indifférence.

Ils ont tout fait avec réflexion et par système. C'est par cette marche mesurée et compassée, qu'ils sont parvenus à réunir sous leur main, dans un seul endroit, le trésor des épiceries, que la nature avoit distribué en plusieurs ue la plusont comque leurs attés d'un nt ces répris qu'ils ce de fuenrichir. mémoires commeriens, Caren avons es mêmes tices. Le ord offitances et et force: a marche. x qu'il va end plus narge des ant qu'au-Indeplus c plus de

n et par mesurée rvenus à un seul , que la plusieurs

lieux. On a vu qu'ils ont circonscrit te canélier à Ceylan; le gérofflier, qui croissoit dans toutes les Moluques, ils l'ont transporté à Amboine, et l'y ont renfermé. Ils permettent au muscadier de s'étendre dans les îles de Banda; mais il y est sévèrement gardé par de fortes garnisons et des vaisseaux qui, rôdant sans cesse, ne permettent pas que d'autres nations puissent recueillir son fruit. Ces îles, mal-saines et si bien surveillées, sont, pour ainsi dire, l'égoût de la Hollande. On y envoie des malfaiteurs, dont on ne veut pas se délivrer par une prompte mort. C'est aussi un endroit de correction pour les jeunes libertins dont on ne désespère pas toutà-fait. On les enrôle dans les troupes de la compagnie. Rien de si triste que le sort de ces soldats dans les îles de Banda; ils sont réduits à d'assez mauvais pain, fait du suc d'un arbre du pays, bornés pour les mets de la table, aux chiens, aux chats, et autres animaux qui leur tombent entre les mains; heureux quand ils peuvent pêcher quelques poissons, qui ne sont pas excellens sur les côtes, et se procurer des tortues; mais ils n'en trouvent que six mois de l'année. La plus forte de ces garnisons est dans les îles Célèbes, habitées par les Macassars.

Ce n'est pas sans peine que les Hollandais se sont soumis ces peuples guerriers et opiniâtres. Ils ne les retiennent même sous le joug, qu'en fomentant la mésintelligence entre leurs petits rois, et en les soutenant les uns contre les autres.

n d

si

p

SE

ľ

to

pı

m

q

es

b

n

La nature, plus puissante que l'art des Hollandais, ramène souvent le muscadier dans son pays natal. Certains oiseaux qu'on a appelé les jardiniers des plantes aromatiques, avalent les muscades entières, et les rendant par les voies ordinaires, les replantent pour ainsi dire dans les Moluques, où les Hollandais les ont arrachées. Quand ils avoient besoin que cet arbrisseau se multipliât, ils défendoient sous peine de vie de tuer ces oiseaux : au contraire, à présent il y a une récompense pour chaque tête qu'on apporte; mais ces précautions, n'empêchent pas que le muscadier ne reparoisse souvent dans les lieux dont on a voulu le proscrire. Des gens chargés de ce travail, le cherchent et l'arrachent avec soin.

Le Cap.

Par la même raison que l'île de Sainte-Hélène, quoique tenant plus à l'Afrique qu'à l'Asie, a été mise au nombre des possessions asiatiques des Anglais, nous mettrons entre celles de la compagnie

Hollans gueriennent
ntant la
its rois,
ntre les

ue l'art le musains oiiers des es muspar les at pour où les uand ils seau se eine de ntraire. se pour nais ces le muslans les re. Des erchent

Sainte-Afrique bre des nous pagnie

hollandaise, le cap de Bonne-Espérance, situé précisément à la pointe méridionale de l'Afrique. On voit avec plaisir que cette colonie, peut-être la plus agréable et la plus florissante qu'aient les Hollandais, ne leur a coûté ni cruautés ni injustices. Van Riebeck, dont le nom mérite d'être conservé, simple chirurgien de vaisseau de la compagnie, arrive au Cap, admire la baie capable de contenir plus de cent vaisseaux, la situation à moitié chemin de l'Europe aux Indes, le terroir propre à toute espèce de culture. Il se forme d'après ses observations, un plan d'établissement, rédige ses idées pendant la route, et les présente à la compagnie. Elle les approuve, et le charge de les mettre à exécution. Il repart avec quatre vaisseaux chargés de tout ce qui est nécessaire pour commencer une colonie. Van Riebeck prend l'équité pour base de son opération. Il achète des habitans le pays où il avoit dessein de s'établir, leur donne pour cinquante mille florins de marchandises à leur choix, n'entreprend pas sur leur liberté, ne les oblige pas de se retirer dans les terres. Quand ils veulent bien travailler il les paye. S'ils sont malades il les assiste. Enfin il exécute religieusement toutes

ses promesses, ce qui a donné aux Hottentots, pour les Hollandais, une con-

fiance qui dure encore.

Cette colonie est devenue pour ainsi dire la mère nourrice, non-seulement des Hollandais, qui y touchent en allant aux Indes et en revenant, mais encore celle des autres peuples. Ils y trouvent tout ce qui peut leur manquer, sur-tout abondance de vivres. Dans cette terre fortunée croissent les fruits de toutes les parties du monde. D'immenses magasins contiennent des provisions de toute espèce. Les Hollandais se sont appliqués à la culture et à la nourriture des bestiaux. Ils s'étendent jusqu'à trois cents lieues dans les terres, d'où ils ramènent, à l'arrivage des vaisseaux, de nombreux troupeaux. Ils vivent en parfaite intelligence avec les Hottentots, qui ne les pillent jamais, pendant que ces sauvages se font entre eux une guerre perpétuelle. Il semble que l'esprit du hon Van Riebeck respire encore dans ces heureux colons. On y jouit généralement d'une bonne santé; elle se peint sur les visages, par l'air de gaîté et de sérénité qui les anime. Les blondes hollandaises se colorent ici d'un incarnat qu'ordinairement l'Europe leur refuse. On a plante la vigne au Cap, elle a aux Hotune con-

our ainsi eulement en allant is encore trouvent sur-tout tte terre de toutes nses masions de sont apourriture m'à trois ù ils raeaux, de t en partots, qui que ces e guerre sprit du ore dans générase peint té et de des holincarnat refuse. , elle a

réussi, et le vin de Constance tient son rang entre les plus délicats. Il y a une colonie de Français réfugiés. C'est peutêtre le pays du monde où ils éprouvent le moins de regrets de la perte de leur patrie. Mais depuis un demi-siècle ce tableau est bien changé. Le colon hollandais devenu indoler : a laissé tarir la source des richesses na S. Les Booas ou paysans traitent au iles Hottentots comme des anima, et s'occupent à détruire les Hottentots sauvages qu'on nomme Boschimans. Rien n'approche de la dureté et de la férocité de ces paysans hollandais du Cap. Les voyageurs s'accordent tous à nous faire une peinture affreuse de la tyrannie de ces Booas, qui se font un plaisir d'outrager sans cesse l'humanité.

Malacca pourroit être comparé au Cap. Si celui-ci est le lien entre l'Europe et l'Asie, Malacca est la clef du commerce entre la presqu'île de l'Inde et les royaumes de Pégu, de Siam, et les îles adjacentes, jusqu'à la Chine et au Japon. Les Hollandais la conquirent sur les Portugais, par la trahison d'un gouverneur. Ils assiégeoient cette forteresse, et commençoient à désespérer de la prendre, lorsque l'avarice de celui qui y commandoit leur en ouvrit les portes.

Malacen.

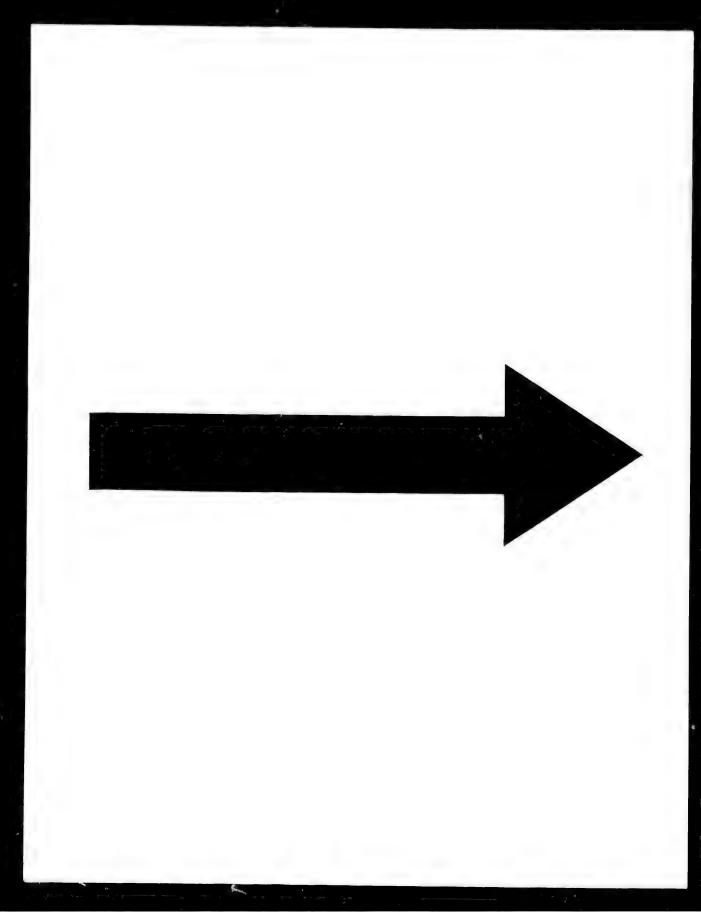



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)

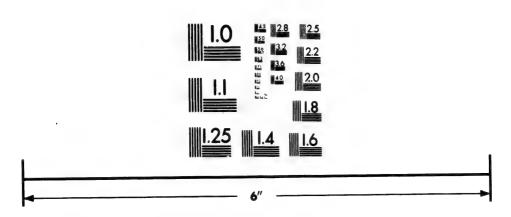

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

SIM STATE OF THE S



di ci

di

рı

di

qu

tai

gê

jus

ses

de

rer

lèv

arn

de

dar

où

l'at

dé

mo

tro

chi

tan

de

la

mê

et

del

.ma

Ils lui promirent quatre - vingt, mille écus. Sur cette offre, le gouverneur leur laisse une porte libre. Ils entrent brusquement, massacrent dans le premier moment tout ce qui se présente les armes à la main, vont droit à la maison du traître quise croyoit en sûreté, mais ils l'expédient pour gagner leurs quatre-

vingt mille écus. Ange se confrar sob données

Outre les endroits où la compagnie est seule maîtresse, il n'y en a pas dans l'Inde où elle n'ait des comptoirs, des factoreries, ou du moins des relations de commerce. Par-tout elle partage celui des autres, et ne souffre que le moins possible, que les autres partagent le sien. Il est étonnant combien elle a fait d'efforts pour s'attribuer à elle seule l'achat et la vente du poivre, mais ce gain croît dans un trop grand nombre de pays. Du moins tâche-t-elle de s'approprier le meilleur par des traités avec les souverains des lieux où il abonde. Quand elle se trouve en force, elle les contraint; quand elle se sent moins puissante, elle les engage moyennant une somme stipulée de ne point permettre à leurs sujets de vendre leur poivre à d'autres; en un mot, ruse, adresse, violence, industrie, il n'y a rien que le souple Hollandais n'emploie pour parvenir à ses fins, Qn diroit qu'il n'a de caractère que celui des circonstances. C'est de lui qu'on peut dire que l'intérêt est son dieu, et il le prouve au Japon.

Quel est l'homme qui va pour ainsi dire chercher les affronts? qui souffre qu'on le reçoive avec une défiance insultante, qui se laisse reléguer, renfermer, gêner dans ses actions, ses paroles, et jusques dans ses opinions religieuses? c'est le Hollandais au Japon. Aussitôt que ses vaisseaux sont aperçus, le gouverneur de Nangazaki envoie plusieurs bateaux remplis de soldats qui les entourent, enlevent les canons, la poudre, toutes les armes, les voiles, les cables et les ancres de réserve. Les équipages sont renfermés dans une petite île, nommée Dézima, où on les examine chacun l'un après l'autre, on confronte le signalement, on déploie les marchandises, et s'il y a la moindre erreur dans les factures, s'il se trouve une image, un livre qui sente le christianisme, c'est une affaire importante qu'il faut déférer au gouverneur de la ville, souvent au gouverneur de la province, quelquefois à l'empereur même. Le commerce est borné, les ventes et les achats ne doivent point aller audelà d'une certaine somme, toutes les marchandises au-dessus de cette somme

t mille aur leur at bruspremier ente les maison té, mais quatre-

mpagnie pas dans irs, des elations age celui e moins agent le lle a fait eule l'ace gain nbre de 'approavec les . Quand ntraint; te, elle e stipus sujets ; en un lustrie landais

ins, On

ro

na

su

mo

po

((

((

((

((

« ¿

« e

"

aux

a ét

A c

mer que

sur lui

mên mais

cons

non révo

se replient et se gardent pour une autre année. Les Hollandais qui étoient restés pour soigner ce surplus se rembarquent et sont remplacés par les arrivans qui se soumettent comme leurs prédécesseurs, à être pendant une année entière dans une petite île aride, surveillés jour et nuit, et assujétis comme le reste des Japonais, à faire ce qu'on appelle le Jésu-ma, c'est-à-dire, à fouler aux pieds le crucifix, à cracher dessus, lorsque le jour indiqué pour cette obli-

gation générale arrive.

On croiroit du moins qu'il y a quelqu'agrément pour le directeur, et pour trois ou quatre Hollandais qu'il choisit, avec lesquels il traverse le royaume pour aller porter à l'empereur l'hommage et les présens de la compagnie; mais pendant la route, sous pr de d'honneur, il est vraiment traité comme un prisonnier. Toutes ses journées sont marquées. Il faudroit une maladie très-grave, ou tout autre obstacle insurmontable pour les déranger. Il ne lui est permis de parler à personne, de visiter personne, ni monumens, ni objets un peu éloignés qui pourroient tenter sa curiosité. On ne lui laisse que la liberté des yeux pour voir ce qui est autour de lui, mais sans le satisfaire sur les questions qu'il pourtine autre ent restés barquent rivans qui prédécesée entière reillés jour e reste des appelle le fouler aux r dessus. cette obli-

l v a quelar, et pour u'il choisit, anme pour ommage et mais penl'honneur, un prisonmarquées. -grave, ou table pour permis de personne, eu éloignés psité. On ne yeux pour , mais sans qu'il pour-

roit faire. Quand on demande aux Japonais la raison d'une pareille réserve, et sur-tout de la rigueur qu'ils exercent même entre eux pour la moindre infraction de leurs lois, ils font cette sage réponse: « Nous connoissons les avantages « du gouvernement établi parmi nous, « et nous ne voulons pas courir les « risques d'un changement, en intro-« duisant chez nous vos coutumes, qui « peuvent convenir à votre caractère, « et que nous ne blâmons pas. Les « grandes révolutions arrivent insensi-« blement et par degrés. Il n'y a , pour « guérir de la démangeaison d'innover, « qu'une précaution soutenue et la

« verge du châtiment ».

On diroit que cette maxime a présidé aux lois de discipline que la compagnie a établies pour les employés dans l'Inde. A commencer par le gouverneur général, quoique son pouvoir soit extrêmement étendu, il est assujéti à une étiquette stricte qui pèse perpétuellement sur sa tête. Le conseil de Batavia peut lui faire des remontrances sévères, et même l'arrêter et lui faire son procès; mais seulement sur l'ordre exprès du conseil des Indes d'Europe, qu'on nomme le conseil des Dix-sept. Il est révocable par ce même conseil, auquel

il est personnellement responsable de ce qu'il lui arrive de faire, sans l'autorisation du conseil de Batavia. Ainsi avec toute sa puissance, il est peu différent du doge de Venise qu'on environne d'honneurs, et auquel on lie les mains. Il fant cependant avouer que le grand mérite de presque tous ces gouverneurs qui n'arrivent à ce poste que par élection et après des services signalés, les met presque toujours au-dessus de l'asservissement aux règles, et la compagnie s'est presque toujours bien trouvée de leur. avoir donné cette liberté. A l'exemple du chef, tous les subalternes, depuis le directeur général qui marche immédiatement après le gouverneur, jusqu'au dernier serviteur de la compagnie, ont des réglemens dont il ne leur est jamais permis de s'écarter. Le commandement est dur; la subordination paroîtroit servile à des Français, Comme tout est prévenu, on n'admet point d'excuse. « C'est, disent les auteurs, aux soins que « la compagnie a pris à cet égard, à sa « sagesse, en réglant les petites choses, « à sa grande sévérité que quelques-« uns qualifient de rigueur excessive, « à sa vigilance à maintenir l'ordre « prudemment établi, que l'on doit « attribuer et la solidité de sa puis-

rédi Brit bou duc dans leur jusq a éte que pris syml marc aujo dans wège temp mina song mula que . s'étal tales. ment Espag déjà

glie

et fo

s'est 1

(C 5

« sance, et l'heureux succès de ses a desseins ».

asable de s l'autori-Ainsi avec différent environne les mains. e le grand uverneurs ar élection s, les met l'asservisagnie s'est ée de leur. l'exemple depuis le immédia-, jusqu'au agnie, ont est jamais nandement oîtroit sere tout est d'excuse. s soins que egard, à sa tes choses, quelquesexcessive, ir l'ordre l'on doit e sa puis-

Les Danois, marins célèbres, ont Commerce réduit sous leur domination les îles Britanniques, envahi la France par l'embouchure de ses sleuves, et sondé le duché de Normandie. Ils ont pénétré dans la Méditerranée, et fait connoître leur nom depuis les côtes de Naples jusqu'à celles de l'Asie. Leur pavigation a été utile aux croisés. Ce ne peut être que de l'Asie ou de l'Afrique qu'ils ont pris l'idée de l'éléphant blanc qui est le symbole de l'ordre militaire de Dannemarck. Ce pays, dont la puissance est aujourd'hui resserrée, a donné des lois dans tout le nord. La Suède et la Norwège lui ont été soumises. Dans ce temps, ce royaume content de la domination de la puissance et des armes, songeoit peu à celle du commerce. L'émulation, à cet égard, ne s'est éveillée que l'an 1612. Sous Christian IV, il s'établit une compagnie des Indes orientales. Ne pouvant que marcher timidement sur les traces des Portugais, des Espagnols, des Hollandais et des Anglais déjà établis, et puissans, cette compaguie n'a pu faire que des progrès lents et foibles. A force de constance, elle s'est ménagée une ouverture sur la côte

de Coromandel, dans le royaume de Tanjaour. Elle y a bâti la belle ville de Tranquebar, seul établissement de cette compagnie, à quelques petits comptoirs près. Elle s'est présentée avec douceur et humanité dans ces contrées accontunées à éprouver les injustices des Européens. La compagnie danoise a acheté son terrein, et en paie annuellement une redevance.

Malgré son caractère pacifique, elle n'a pu être exempte de vexation de la part du rajah de Tanjaour, qui l'a reçue d'abord. Ce prince possède un démembrement du grand empire de Bisnagar, dont le chef prenoit les titres fastueux et bizarres de roi des rois, et mari de mille femmes. Celui de Tanjaour, accontumé aux envahissemens, a plusieurs fois tenté de reprendre ce qu'il avoit cédé, et a toujours été repoussé; le commerce de la compagnie, mal sontenu par l'Europe, est tombé, s'est relevé, et n'a jamais été florissant en comparaison des autres. Il consiste à pen près en deux vaisseaux qui vont et viennent, mais peu régulièrement. Les rois de Dannemarck ont imaginé de tirer de cet établissement un profit plus utile aux yeux de la raison que celui du commerce, c'est de civiliser les peuples qui les

de fru ob de jou dan ma

en

usa pre dan Ta

ils

ce s que aier les

sur

actif temp com cela se si tion

acce carac et a

défa

comptoirs et douceur es accontus des Eurose a acheté nuellement eifique, elle ation de la qui l'a reçue un démembre Bisnagar, res fastueur et mari de anjaour, ac , a plusieurs

vaume de

lle ville de

ent de cette

et mari de anjaour, ac , a plusieurs e qu'il avoit epoussé; le mal soutenus est relevé, n comparaipen près en t viennent, Les rois de e tirer de cet us utile aux commerce, ples qui les

entourent. Ils ont envoyé à Tranquebar des missionnaires qui ne font pas grand fruit auprès des Mahométans, mais qui obtiennent des succès marqués auprès des idolâtres. Ces ouvriers apostoliques jouissent d'une grande considération dans cette partie de la côte de Coromandel, où ils ont propagé la religion; ils ont aussi fait connoître beaucoup de choses ignorées sur les mœurs et les usages des Indiens de la pointe de la presqu'île, parce qu'ils se sont enfoncés dans les terres, et ont appris la langue Tamule, qui est la langue polie et usitée parmi les Gentils. On remarquera que ce sont les missionnaires chrétiens, à quelque branche de cette religion qu'ils aient été attachés, qui nous ont donné les premières et les plus utiles notions sur les peuples éloignés.

On demande pourquoi les Français si actifs, si entreprenans, ont si long-temps tardé et si peu prospéré dans le commerce de l'Inde? On répond que cela vient de la fertilité de leur pays qui se suffit à lui-même pour la consommation et les échanges, ainsi que des défauts du gouvernement variable et accessible à tous les projets; enfin, du caractère national, inconstant, léger et avide de changemens. En 1527,

Commerce des Français. François I. er invita ses sujets aux voyages de long cours. Il renouvela ses exhortations en 1543. En 1576, on proposa des secours pour ceux qui voudroieut aller aux découvertes. Il ne se fit aucune entreprise notable. Henri IV forma une compagnie en 1604, elle n'agit point. Louis XIII lui donna en 1611 des encouragemens encore inutiles. Une nouvelle compagnie se présenta en 1615, fit partir deux vaisseaux en 1617, trois autres en 1619. On tira si peu d'avantage du voyage jusqu'aux Indes, qu'on crut prudent de se borner à Madagascar.

Colbert, malgré l'étendue de son génie, se prêta à ces vues rétrécies, sans doute parce qu'il ne put mieux faire. Il s'agissoit de donner une impulsion à la nation. On employa la plume des académiciens les plus célèbres, on répandit avec profusion des mémoires qui montroient les plus belles perspectives, et prophétisoient les plus grands succès. On fit intervenir le parlement pour assurer les actions. Le roi parla, donna trois cent mille livres. Par politique, par zèle, la plupart des seigneurs de la cour s'intéressèrent. Leur exemple fut suivi des gens les plus aisés. En 1665, quatre vaisseaux, munis de tout ce qui étoit nécessaire pour ravitailler la

rîl nè de sea gue tro exc ver san et cha l'île

> séri ven pari brie blai prii sins aus bro ner

> > em

cor

trar

s exhortaroposa des
oieut aller
ucune enforma une
agit point.
11 des enUne noun 1615, fit
617, trois
d'avantage
qu'on crut
agascar.

de son géécies, sans ux faire. Il ulsion à la ne des acaon répandit s qui monpectives, et nds succès. nt pour asrla , donna politique, neurs de la remple fut En 1665, e tout ce vitailler la colonie et l'augmenter, firent voile pour l'île de Madagascar, à laquelle ils donnèrent le nom d'Ile Dauphine. En 1667, de ce point d'appui on fit partir des vaisseaux pour Cochin. Pendant qu'ils voguoient, les colons de Madagascar se trouvant dans un pays fertile, agréable, excellent pour la chasse et d'autres divertissemens, s'y livrèrent entièrement sans songer à la compagnie qui les payoit et les alimentoit. Elle leur rendit le change, en priant le roi de reprendre l'île, où il resta peu de ces prétendus commerçans. Les plus utiles furent transportés à Surate en 1670.

La compagnie, au lieu de s'appliquer sérieusement au commerce, s'amusa à vendre son privilége à des vaisseaux particuliers qui trafiquèrent sous son nom. Elle faisoit venir de l'Inde ou fabriquer en France et en Suisse, les toiles blanches qu'elle peignoit ou qu'elle imprimoit elle-même. L'agrément des des sins occasionna un profit éphémère; mais aussi, cette vente qui eludoit les entrées, brouilla la compagnie avec la ferme générale. Celle-ci, plus nécessaire pour le moment, parce qu'elle nourrissoit les emprunts de la cour, l'emporta. La compagnie près de disparoître, se retint pour ainsi dire sur le bord du précipice, en s'attachant à une compagnie de la Chine, en 1700, et s'appuya, en 1712, d'une association de marchands de Saint-Malo, qui lui aidérent à se soutenir dans l'Inde.

Pondichéry.

Pendant que la compagnie en Europe se soutenoit, pour ainsi dire, par des tours de force, empruntant, payant, escomptant, s'engageant de nouveau, ses agens dans l'Inde lui ménageoient des ressources. Un roi de Visapour qu'ils avoient su gagner, leur céda, sur la côte de Coromandel, un petit terrain, où ils fondèrent, en 1681, Pondichéry. Cette place, qui avoit coûté beaucoup de soins et de dépenses, fut prise par les Hollandais, en 1695. Ils la rendirent, mieux bâtie et mieux fortifiée, en 1697. Elle contenoit déjà soixante mille ames, en 1710. Elle dut son aggrandissement à un gouverneur, nommé François Martin, homme de génie et d'intelligence. Il sut persuader aux habitans de se laisser imposer, pour la prospérite de leur ville, et il mit un frein à la jalousie des gens du pays, par une conduite pleine de modération et d'équité.

Comme les Français n'eurent d'autre pouvoir, lors de leur établissement à Pondichéry, que celui qu'ils obtenoient par adresse, ils ne purent se livrer à

leur pris les r ne n cara l'affa pour voisi ils o eux lière ces, VIVOI téged sions infest ces di Indie indus où ils lemen manie dant aux F les In chéry

> simpl portai

cipal

de ce

Au

ompagnie puya, en archands t à se souen Europe par des payant, nouveau,

payant, nouveau, nageoient our qu'ils sur la côte ain, où ils éry. Cette ip de soins es Hollant, mieux 1697. Elle ames, en seement à cois Martelligence. de se lais-

nt d'autre ssement à btenoient e livrer à

te de leur

lousie des

nite pleine

leur vivacité, ni laisser percer leur mépris pour les manières étrangères, qui les rend quelquefois insupportables. Ils ne montrèrent que le bon côté de leur caractère, la prévenance, la politesse, l'affabilité Ils eurent de grands égards pour les rois et pour les princes, leurs voisins. Ce procédé leur fit des amis, et ils obtinrent de quelques-uns d'entre eux des marques d'une estime particulière. Ils rendoient souvent de bons offices, tantaux Indiens qu'aux Européens, vivoient avec affection entre eux, protégeoient les naturels contre les incursions des pillards et des brigands qui infestoient auparavant les chemins. Par ces différens moyens, ils engagèrent les ludieus, peuple sobre, pacifique et industrieux, à s'établir dans leurs terres, où ils étoient assurés de jouir tranquillement du fruit de leur travail. Cette manière de se conduire, soutenue pendant plus de cinquante ans, a acquis aux Français une haute réputation dans les Indes. L'état florissant de Pondichéry y a fait transporter le siége principal du commerce au commencement de ce siècle, et Surate est resté un simple comptoir, cependant très-important, mais trop négligé.

Aucune compagnie de commerce n'a

éprouvé autant de vicissitudes, que la compagnie des Indes de France. Après la mort de Louis XIV, le régent, pour la faire servir d'appui apparent à son système, joignit la compagnie des Indes Orientales dont nous parlons, à une compagnie des Indes Occidentales. qu'on faisoit valoir dans le public comme un trésor inépuisable. L'édit d'union donnoit à l'association le titre fastueux de Compagnie perpétuelle des Indes. Les priviléges étoient déclarés perpétuels et irrévocables; mais comme les titres ne donnent pas les fonds, la compagnie perpétuelle se vit au moment de périr, lorsque l'épuisement de l'état, après le système, empêcha le gouvernement de venir à son secours. Les envois et les retours furent irréguliers et incertains. On contracta des dettes considérables dans l'Inde. Les paiemens manquèrent aux échéances. Sous la sage administration du cardinal Fleury, l'argent arriva lorsqu'on ne s'y attendoit plus. Heureux retour! mais vicissitudes toujours ruineuses pour le commerce. Le prudent ministre soutint tant qu'il put l'édifice chancelant, et ne cessa qu'à regret de fournir les secours qui empêchoient cet édifice de s'écrouler; mais la guerre de 1774 porta le coup fatal à la compagnie,

q q m et di m d'

ď cr dé

platre de France des ferra des des

bier ries pea tou la q

len

noî se t

îles

s, que la ce. Après ent, pour ent à son des Indes os, à une identales, olic comme it d'union re fastueux des Indes. perpetwels e les titres compagnie it de périr, at, après le rnement de nyois et les incertains. nsidérables manquèrent administrargentarriva as. Heureux ujours rui-Le prudent ut l'édifice à regret de choient cet a guerre de

compagnie,

qui ne s'est point relevée des pertes qu'elle fit alors, et qui se sont accumulées depuis, quels qu'aient été les efforts de ses braves défenseurs. Cependant il lui reste encore des établissemens qui peuvent nourrir les espérances d'une nation belliqueuse, et qui doit croire au-dessous d'elle, de se laisser décourager par des disgrâces.

Les îles de France et de Bourbon Iles de Franplacées à peu de distance l'une de l'autre, et assez près de Madagascar, sont

tre, et assez près de Madagascar, sont des emplacemens très - importans aux Français pour leur commerce dans l'Inde. L'air est très-sain dans toutes les deux, quoique chaud, mais il est rafraîchi par les zéphirs des montagnes, et épuré par un ouragan annuel. Le terroir de l'île de France n'est pas aussi fertile en riz ni autres sortes de grains, que Bourbon; mais on y supplée par des patates, et d'autres racines excellentes. Il y a d'ailleurs beaucoup de gibier ; la pêche est abondante, les prairies nourrissent de nombreux troupeaux, les arbres sont superbes, surtout l'ébénier de l'île de France, dont la qualité surpasse tous ceux qu'on connoît. Les tortues de terre et de mer qui se traînoient en grand nombre dans ces îles, y sont devenues rares depuis que

Tom. 7. N

la population y a augmenté. Bourbon, par privilége sur son émule, produit d'excellent café; mais l'île de France a un bon port qui la rend plus propre au commerce. Ni l'une ni l'autre, in'ont d'insectes venimeux. Ces deux îles ont à peu près chacune trente ou quarante lieues de tour. Elles sont bien arrosées; tout ce qui est nécessaire à la vie s'y trouve. Il y en a à peu de distance une très-petite, appelée l'île Rodrigue, espèce d'amas de sable plus habité par les

m

fo

te

m

pé

qu

 $\mathbf{b}$ 

ľa

qu

pr

CO

pa

sec

si

ser

daı

lon

tortues que par les hommes. Quand les Portugais découvrirent l'île de France, ils y laissèrent, selon leur louable coutume, des cochons, des cabris, des volailles que les Hollandais y trouvèrent très-multipliés. Lorsqu'ils y abordèrent en 1598, ils lui donnèrent le nom du prince Maurice, et commencèrent à faire des plantations. A mesure qu'elles s'augmentèrent, les bras leur manquant, ils envoyèrent chercher à Madagascar des noirs qui s'étoient mis sous la protection des Français, et que ceux-ci vendirent. Ces hommes, de libres, devenus esclaves par une insigne trahison, ne répondirent pas aux vues de leurs nouveaux maîtres. Ils se sauvèrent dans les bois, y multiplièrent et se renforcèrent si

ourbon, produit France a propre au e, in'ont a îles ont quarante arrosées; la vie s'y ance une rigue, esté par les

couvrirent nt, selon cochons, es Hollaniés. Lors-, ils lui Maurice. antations. èrent, les nvoyèrent noirs qui ction des irent. Ces s esclaves répondinouveaux les bois, rcèrent si bien, qu'ils contraignirent les Hollandais d'abant uner l'île; mais les noirs ne quittèrent pas leurs retraites, d'où ils fondoient sur les vaisseaux qui y abordoient pour faire de l'eau, ou pour rafraîchir leurs malades. Ces violences sirent prendre aux Hollandais le parti d'y bâtir trois petits forts, pour protéger l'aiguade; mais les nègres restèrent maîtres de l'intérieur, et forcèrent les Hollandais de l'abandonner une seconde fois. Les Français qui, depuis longtemps, avoient en vue cet établissement, s'en emparèrent vers 1710, et lui donnèrent le nom d'Isle de France.

Les affaires de la compagnie y prospérèrent si peu, malgré les avances qu'elle faisoit aux colons, qu'elle délibéra si, comme les Hollandais, elle ne l'abandonneroit pas aux noirs. Pendant qu'on étoit dans cette incertitude, se présente Labourdonnais, qui engage la compagnie à faire un dernier effort. Il part en 1735 avec d'assez médiocres secours. La conduite de cet homme, si mal recompensé, et mort des suites d'une longue prison, mérite d'être présentée dans tous les détails.

En arrivant il trouve l'île de France dans un état aussi misérable qu'une colonie ait jamais été; les habitans en petit nombre, ignorans, paresseux, mutins, nuds, sans défense, et mourant de faim. Il fait venir de jeunes nègres de Madagascar, les forme et s'en sert pour forcer les nègres marons à se soumettre ou à quitter l'île. A peine y trouva-t-il un artisan, un planteur, un soldat. Il fut tout cela lui-même, afin d'engager les habitans à le devenir. En arrivant, l'ile n'offrit à ses yeux que de misérables huttes. En deux on trois ans, outre les habitations particulières, il fit cons. truire des magasins, des arsenaux, des fortifications, des logemens pour les officiers, des moulins, des quais, des acqueducs: entre autres un de trois mille six cents toises de longueur, qui conduit les eaux douces au port et aux hôpitaux. Il n'y avoit ni chemins, ni chevaux, ni voitures. Le gouverneur apprit aux habitans à vaincre toutes ces disficultés. En dix-huit mois, il sit transporter au port tous les bois convenables à la marine, et fabriquer des pontons pour carener des gabares, des chalans. En 1757, il lança à l'eau un brigantin. En 1738, il fit construire deux bâtimens et mit sur les chantiers un navire de cinq cents tonneaux. Tout cela fut l'ouvrage de cinq ans, depuis 1735 jusqu'à 1740, sans presque aucun secours

tá q c la

Pi a Fi se

de da qu

Le toi Da en

Ils bât dir voi

En ang Fra

de nat

por

eux, muourant de règres de sert pour oumettre .rouva-t-il soldat. Il d'engager arrivant, nisérables outre les fit cons. naux, des our les ofuais, des de trois ueur, qui ort et aux emins, ni ouverneur toutes ces fit transnvenables s pontons s chalans. brigantin. bâtimens navire de a fut l'ou-1735 jusn secours

de l'Europe, sans même qu'on s'y doutât de ces changemens, de sorte que quand l'amiral Boscawen s'y présenta, croyant prendre cette île d'emblée, il la trouva dans le meilleur état de défense, et fut obligé d'aller porter ses projets de conquête devant Pondichéry, à laquelle le gouverneur de l'île de France se vit en état de porter des secours.

L'île de Bourbon a été aussi reconnue par les Portugais, qui l'appelèrent Mascarenas, du nom d'une illustre famille de Portugal. Les Français établis à Madagascar, y reléguèrent trois hommes qui, rappelés au bout de trois ans, en firent une description avantageuse. Leur récit inspira de la curiosité à Antoine Thaureau, habitant du fort de Dauphin. Il se transporta à Mascarenas en 1654, avec sept Français et six nègres. Ils lui donnèrent le nom de Bourbon, bâtirent des huttes, plantèrent des jardins; mais ils s'ennuyerent de ne recevoir aucune nouvelle de Madagascar. En 1658, ils se jetèrent sur un vaisseau anglais qui les porta à Madras. Les Français échappés quelque temps après de Madagascar, d'où les chasserent les naturels irrités de leurs galanteries, et poussés dans deux pirogues avec leurs

femmes vers l'île de Bourbon, s'estimèrent fort heureux d'y trouver les huttes et les jardins de Thaureau. Pendant que leur petite colonie s'y augmentoit paisiblement, il leur arriva un surcroît de population par des pirates qui se brisèrent sur les écueils de l'île. Ils s'y sauvèrent avec des femmes indiennes qu'ils emmenoient, furent bien reçus des habitans, s'accommodèrent, s'allièrent avec eux, et ne firent qu'un peuple. Ils se sont renforcés dans la suite par beaucoup d'esclaves nécessaires à la culture de leurs terres. Le mélange des races s'est augmenté par ce moyen; mais une chose à remarquer, c'est que pour la considération et les priviléges, il n'y a à Bourbon aucune distinction entre un blanc et un noir. Pour porter des couleurs différentes, on ne s'en reconnoît pas moins de la même famille. Un voyageur dit avoir vu à l'église une trisaïeule âgée de cent huit ans absolument noire, la fille mulâtre, la petite fille métise, la fille de celle-ci quarteronne, et la dernière très-blanche. Bourbon produit, outre ce qui lui est commun avec l'île de France, du coton, du poivre, du benjoin, de l'alun et d'excellent tabac. Il y a un volcan toujours en activité. Elle

p

рı

rc

er

po

m

CC

to

se

la

n, s'estiuver les haureau. es'y augarriva un es pirates de l'île. nmes inrent bien odèrent, ent qu'un dans la s néceserres. Le ité par ce parquer, on et les n ancune un noir. férentes, ins de la dit avoir e de cent fille mua fille de dernière it, outre l'île de du bentabac. Il

vité. Elle

est partagée par des montagnes couvertes d'un bois si épais, qu'il y a des cantons de l'île qui ne commercent entre eux que par mer. Les habitans sont très-bien faits, fort agiles, braves et adroits. La compagnie s'est emparée de

cette île (1).

Elle conserve aussi des comptoirs à Moka pour le café, à Surate pour le commerce du golfe Persique, à Bassora pour celui de Perse par terre, et à Alep comme entrepôt. Dans tous ces lieux, la prépondérance se dispute entre les Européens, qui cependant devroient vivre en parfaite intelligence, tant pour ne point aller sur le marché les uns des autres, et par-là ne point renchérir les marchandises, que pour se défendre en commun des avanies qui les menacent tous également de la part des gouverneurs mahométans. La compagnie conserve aussi quelques établissemens sur la côte de Malabar; mais davantage sur la côte de Coromandel, sur-tout Karikal, situé dans un terrain fertile en riz. coton, indigo. Les François doivent cet établissement très-avantageux à un traité

<sup>(1)</sup> En général, l'auteur décrit ces îles telles qu'elles étoient sous l'administration de la compagnie des Indes.

avec un roi de Tanjaour, et non à aucune violence; comme ils n'ont acquis non plus que par des voies douces Pondichéry, colonies que les gouverneurs Dumas et Dupleix ont portées au plus

haut degré de splendeur.

A la vérité, ces deux hommes se sont trouvés dans des circonstances favorables; mais on doit leur savoir gré de la manière dont ils en ont usé. Lorsque Thamas Kúli Kan eut fait l'empereur Mogol prisonnier dans sa capitale, les vice-rois de cet infortuné monarque, qui n'avoient pas voulu tirer l'épée pour leur souverain, se trouvèrent assez forts pour penser à se former de grands états, aux dépens des petits princes indiens, leurs voisins. Taoust Ali Kan, Nabab d'Arcate, province de laquelle dépendent Madras et Pondichéry, fut un de ces princes ambitieux. Il assembla une grande armée, soumit les princes qui l'environnoient, et poussa ses conquêtes de l'autre côté de la presqu'île, dans le dessein de s'emparer d'une partie de la côte de Malabar; mais les princes Indiens alarmés, s'adressèrent aux Marates, habitans des montagnes, peuples nombreux et guerriers, auxquels ils persuadèrent que le Nabab d'Arcate, prince mahométan, avoit dessein d'exterminer

les cal rel  $\Pi$ qu fai

pu pai au

çut

se ce Les mil sou trie

bie der ils sen tag

Fra ave rec à N Le

CO tou on à aunt acquis ices Poniverneurs es au plus

es se sont s favoragré de la Lorsque mpereur tale, les onarque, pée pour ssez forts ids états. indiens, , Nabab e dépenat un de abla une nces qui pnquêtes dans le tie de la nces Inux Mapeuples s ils pere, prince

erminer

les Gentils. Les Marates se mirent en campagne en 1733, pour soutenir leur religion. Ils défirent le Nabab d'Arcate. Il fut tué avant que ses fils, pour lesquels il méditoit ces conquêtes, et qui faisoient la guerre d'un autre côté, pussent le secourir. Les Marates se répandirent comme un torrent dans la Nababie, et mirent tout à feu et à sang.

La veuve d'Ali Kan demanda un asile au gouverneur de Pondichéry. Il la recut avec toute la politesse française, et se fit une étude de lui procurer tout ce qui pouvoit adoucir ses chagrins. Les Marates demandèrent que cette famille leur fût livrée. Dumas le refusa etsoutint un siège qui ne fut pas meurtrier, parce que la place étoit forte et bien munie, et que ces peuples s'entendent peu à l'attaque des villes. Quand ils eurent tout pillé, moyennant un présent, ils se retirerent dans leurs montagnes. Le bruit de la générosité des Français vola jusqu'à la cour du Mogol, avec laquelle les fils du Nabab s'étoient reconciliés. Le premier ministre écrivit à M. Dumas une lettre de remercîment. Le fils du défunt vint voir sa mère et la consoler. Le gouverneur le reçut avec tous les honneurs imaginables. Le prince enchanté, lui donna personnellement

trois districts d'un bon revenu, lui envoya l'armure et l'habillement de cérémonie de son père, enrichis d'or et de pierreries Le Grand-Mogol, informé du présent fait personnellement au gouverneur, le confirma et ajouta la dignité de Nabab, qui lui donnoit le commandement de quatre mille cinquents chevaux. Dumas demanda que ces grâces ne lui fussent point personnelles, mais qu'elles restassent attachées à perpétuité au gouverneur de Pondichéry, ce qui fut accordé.

Dupleix lui succéda en 1741, et prit possession de sa dignité avec toute la pompe et tout l'éclat ordinaire à ces cérémonies. Il s'entoura dans son gouvernement de tous les honneurs attachés dans l'Inde à cette dignité, garde nombreuse et brillante, musique éclatante placée sur la porte la plus fréquentée de la ville; usage qui fait une partie des priviléges du Nabab. Pendant que les Français, assez portés à s'enorgueillir des faveurs, savouroient pour ainsi dire, ces distinctions flatteuses, arrive l'amiral Boscawen. Il met une armée à terre et commence le siége de la place. La vanité fait place alors aux soins militaires; tout homme devient soldat; Dupleix se montre aussi capable de comrep glo ver Inco les d'a eno tio

me ven situ bot plu juse peu fait rap déf nat triè

fair

la c

et (

une

xin

dar

, lui ende cérél'or et de
l'or et de
l'ormé du
l gouverlignité de
lignité de
l'elles
l'elle

1, et prit toute la aire à ces son gous attachés rde noméclatante équentée partie des que les orgueillir nsi dire, ve l'amie à terre e. La vans milisoldat; de commander que de gouverner. L'Anglais est repoussé et se rembarque. Cette défense glorieuse attire aux Français de nouveaux égards de la cour du Mogol. Les Indiens, imitateurs de leurs monarques, comme les autres peuples, ont pris pour les Français des sentimens d'estime et d'amitié, qui ne se démentent point encore, malgré les infortunes de la nation.

La compagnie fait aussi quelque commerce à la Chine; tous ses retours doivent se faire dans le port de l'Orient, situé sur la côte de Bretagne, à l'embouchure de la rivière de Blavet. Les plus grands vaisseaux peuvent ancrer jusqu'au fond de la baie; mais il en vient peu. La compagnie perpétuelle a fini, peut-être, par les trois raisons qui l'ont fait commencer tard, et que nous avons rapportées: l'abondance du pays, les défauts du gouvernement et le caractère national, on pourroit y ajouter une quatrième; savoir: que le centre des affaires de la compagnie se trouvant dans la capitale, est trop éloigné de la mer, et que ce voisinage en enfante peut-être une cinquième, savoir : que par la proximité de la cour, la faveur domine trop dans le choix des employés. La certitude de la protection corrompt la discipline, altère la subordination, rend les subalternes raisonneurs et peu dociles aux ordres qu'on leur donne. On pourroit tenir le milieu entre la sévérité Hollandaise et l'urbanité trop complaisante des Français.

Commerce d'Ostende.

Ostende, sur les limites des Pays-Bas et de la Flandre, avec un bon port, est admirablement située pour le commerce; c'est ce qui fait qu'elle n'en a pas, ou très-peu. Toutes les nations se sont empressées d'y mettre obstacle, dans la crainte qu'il ne portât préjudice au leur. Lorsqu'en 1598, le roi d'Espagne céda les dix provinces qui lui étoient restées fidèles, à l'archiduc Albert et à l'infante Isabelle, il mit pour condition expresse, que les Flamands ne pourroient trafiquer, sous quelque prétexte que ce fût, aux Indes orientales et occidentales. Cette condition exclusive, qui n'étoit stipulée qu'au profit des Espaguols, a été réclamée par les Hollandais, soustraits à la couronne d'Espagne, ou bien elle a été mise en avant par eux, pour ne pas dire la vraie raison, cupidité, avarice, jalousie, qui les excitoient a s'opposer au commerce des Ostendois. Ceux-cise sont repliés de mille manières pour conserver le privilege que leur donnoit le droit raturel. Quand l'association étoit poursui des de san geo

bor tra dar esp

dais aba dû tene pub

épous'est des joue se se

tou

dans d'Os des p pas i

persiche tive.

tion

s subaliles aux pourroit Hollanplaisante

Pays-Bas port, est mmerce; pas, ou sont em-, dans la e au leur. gne céda at restées l'infante expresse, ent trafiue ce fût, les.Cette t stipulće été réclatraits à la elle a été e pas dire rice, japoser au cisesont conserver le droit

oit pour-

suivie comme compagnie, ils envoyoient des vaisseaux particuliers avec des lettres de mer, au nom tantôt d'une puissance, tantôt d'une autre. Ils changeoient les routes et les ports; d'Hambourg sur la côte d'Allemagne, ils se transportoient à Sienne et à Trieste, dans le golfe Adriatique; ils ont aussi espere d'être protégés à Livourne. Mais que faire contre les Anglais, les Hollandais, les Français, les Espagnols, et abandonnés par l'empereur, qui auroit dû les soutenir? La compagnie d'Ostende a figuré dans tous les manifestes publics, à l'occasion des guerres entre les états Européens, pendant presque tout ce siècle. Elle a été souvent un épouventail dont la maison d'Autriche s'est servie pour se procurer l'alliance des puissances maritimes. Las d'être le jonet de cette politique, les négocians se sont dispersés, ont porté leurs fonds dans d'autres commerces. La compagnie d'Ostende n'e xiste plus; mais les interêts des puissances venant à changer, il n'est pas impossible qu'elle reparoisse.

C'est, en grande partie, à cette dis- commerce persion que la Suède doit la petite bran- de Suède. che de commerce Orientale qu'elle cultive. L'humeur belliqueuse de cette nation, sa sobriété, son caractère sévère,

ont long-temps résisté aux insinuations de commerce. Gustave Adolphe donna des lettres invitatoires à ses sujets pour ce commerce en 1626. La célèbre Christine souhaita faire des établissemens en Guinée et dans l'Inde. Mais ces établissemens une fois créés, excitèrent la jalousie des Hollandais qui les ruinèrent. Les arts de la paix ne purent fleurir sous les princes guerriers, dont la suite finit à Charles XII. Son successeur fit comprendre à ses sujets que la gloire et le bonheur d'un empire peuvent se soutenir, sans que tous les hommes soient soldats. Cet heureux changement dans les idées, arriva dans le temps de la suspension de la compagnie d'Ostende, qui étoit une véritable destruction. Alors, quantité de gens actifs et habiles se trouvoient sans emploi, et obligés de chercher fortune. Le roi de Suède les prit à son service. En 1731, plus de cent ans après les lettres exhortatoires de Gustave-Adolphe, il forma une compagnie, dont il fixa le siége à Gottenbourg. Les Hollandais, à leur ordinaire, se récrièrent contre cette nouveauté, et outre les vexations sourdes, comme de refuser des rafraîchissement et autres secours aux vaisseaux suédois, ils en saisirent quelques-uns. Le roi a

Se toi ret déi d'é gni Chi vièr pro dan

sero II mare du c diens par quée

et sa

sero

loien Cabu le Co sud d nie, o et se des ée

Const

nuations e donna s pour ce Christine s en Guiétablissela jalousie Les arts sous les ite finit à fit comloire et le t se soutenes soient ment dans de la sustende, qui n. Alors, habiles se obligés de Suède les , plus de nortatoires orma une ége à Gotleur ordicette nous sourdes, chissemens x suédois,

Le roi a

tenu ferme, et s'est sait rendre justice. Cette compagnie modeste n'a usurpé ni sur les Indiens, ni sur les Européens. Ses agens, mêlés dans les autres comptoirs comme particuliers, préparent les retours, qui ne sont jamais fort considérables, ni capables, par conséquent, d'éveiller la jalousie des autres compagnies. Les Suédois sont tolérés à la Chine, et ont un comptoir sur la rivière de Canton. L'exemple des Suédois prouve qu'on peut faire le commerce dans l'Inde sans tourmenter les naturels et sans envahir leur pays. Ce commerce seroit peut-être moins lucratif, mais il seroit plus juste.

Il ne sera pas hors de propos de remarquer ici, qu'avant la découverte du cap de Bonne-Espérance, les Indiens faisoient le commerce de l'Europe par trois routes qui sont encore prati-

quées.

1.º De Bengale ou Masulipatan, ils alloient à Dehli; de là tournant à l'ouest, à Cabud et Candahar, ils gagnoient par le Corasan et le nord de la Perse, le sud de la mer Caspienne, puis l'Arménie, d'où ils se rendoient à la mer Noire, et se distribuoient dans quelques -unes des échelles du Levant, ou même à Constantinople, où les Pisans, les Génois, les Vénitiens prenoient leurs marchandises. Ceux de la côte de Malabar, partis de Goa, passoient les grandes Ghates; les marchandises, portées sur des bœufs, gagnoient par Aurengabad, Tatta, puis Candahar, où ils se réunissoient à ceux du Bengale. On mettoit trois ans pour aller et venir par cette route, qui se faisoit toute par terre.

2°. De Bengale et de Masulipatan, on alloit par mer à Surate. De ce port, le grand entrepôt de l'Inde, alors on se rendoit à Bassora, au fond du golfe Persique. Les marchandises chargées sur le Tigre étoient portées à Bagdad; de là, à dos de chameaux, par le désert, à Alep, où les recevoient les marchands italiens, qui les répandoient en Europe. L'allée et le retour étoient de deux ans, moitié par terre, moitié par eau.

5°. Du Bengale ou Masulipatan, on faisoit voile pour Surate, on entroit dans la Mer Rouge. L'isthme de Suès étoit le terme de la navigation indienne; de-là deux routes pour le commerce d'Europe; la plus longue, par le grand désert, en quarante jours de marche, jusqu'à Alep, avec escorte; la plus courte de Suès au Caire, par une route dans le désert, de huit à dix jours, trèsdangereuse à cause des brigands; on

des des mai Ces hes ils s gent drie Levi

d'un enco vann par le

C

Onces very domi pourrendre tirer very mais I malgres ont a par de

a viol

Malabar,
s grandes
priées sur
engabad,
se réunisn mettoit
par cette
r terre.

ulipatan, e ce port, , alors on d du golfe s chargées à Bagdad; par le dént les mar ndoient en étoient de tié par eau. patan, on on entroit e de Suès indienne; commerce oar le grand e marche, ; la plus une route ours , très-

gands; on

prenoit contre eux, et on prendencore, des répondans, avec lesquels on fait marché pour être préservé du pillage. Ces cautions étant associés avec les Arabes vagabonds, les font retirer quand ils se présentent. Les Européens se chargent du reste de la route pour Alexandrie, Rosette, ou les autres échelles du Levant.

Cette route n'étant que d'un an ou d'un an et demi, a toujours été, et est encore la plus lucrative, quand la caravanne n'est pas pillée ou trop rançonnée

par les Arabes.

On voit que la plus grande partie de ces voyages se fait sur les terres de la domination du Grand - Seigneur. Il pourroit, en protégeant cette route, la rendre beaucoup plus fréquentée, et tirer un profit immense de ses douanes; mais l'histoire des Turcs fera voir que malgre leur avidité pour le gain, ils sont moins propres à se le procurer par des combinaisons politiques que par a violence.

## EMPIRE OTTOMAN.

Le nom de Turcs, que nous donnons ordinairement aux Ottomans, ne leur plaît pas; ils le rejettent comme indiquant un homme grossier; ils devroient cependant l'adopter par préférence, parce qu'il rappelle la mémoire de Turk, descendant de Japhet, père de toutes les nations ou tribus qui habitent la Tartarie. La branche des Ottomans conservant ce nom, pourroit se dire la plus illustre du monde. On croit, comme nous l'avons dit, que de la Tartarie ils ont dirigé leurs pas vers la mer Caspienne, où se trouve encore une horde gnific errante; qui parle la même langue que charit les Ottomans. De-là ils ont pénétré en la augr Perse et se sont répandus dans l'Asie des pe mineure, au commencement du quator Canta zième siècle, sous Othman, le premier a l'abr de leurs chefs qui a en de la célébrité. nant u

Othman Ier.

Avec sept autres capitaines Turcs, alliance sultan. 1300. Othman s'empara de tout ce qu'avoient qu'Ore possédé les Seleucides dans l'Asie mi-ennem neure. Son partage fut la Bithynie. Il riens I se rendit maître de Pruse, dont il fit de ce p sa capitale. Après vingt-sept ans d'un ans, d

règi tion xant SUCC son de N les s étoie cassa fante terre truire sa ca de ra en éta

hôpit

étoit

à Pri

AN.

s donnons mnie indi-

règne passé tout entier dans les expéditions guerrières, il mourut âgé de soixante-neuf ans. Orchan, son fils, lui succéda. Il continua les conquêtes de son père sur l'empire Grec, et s'empara de Nicomédie et de Nicée. Jusques-là, s, ne leur les soldats n'avoient pas eu de paie; ils étoient sujets à se mutiner. Orchan s devroient cassa cette milice, et composa son inréférence, fanterie de jeunes gens enlevés sur les re de Turk, terres des chrétiens, qu'il faisoit insde toutes truire dans la religion mahométane, et nabitent la sa cavalerie de paysans propriétaires, omans con de race turque, que leur bien mettoit dire la plus en état de se passer de paie. Ce prince it, comme étoit humain et ami des lettres. Il bâtit Tartarie ils à Pruse une belle mosquée, fonda un a mer Cas-hôpital et une académie, avec une ma-e une horde gnificence royale. Mais sa dévotion et sa langue que charité ne l'empêchoient pas de travailler pénétré en la augmenter son royaume, aux dépens dans l'Asie des petits princes musulmans ses voisins. t du quator Cantacuzène, empereur grec, ne se mit , le premier à l'abri de ses attaques, qu'en lui dona célébrité nant une de ses filles en mariage. Cette nes Turcs, alliance fut très-avantageuse aux Grecs, e qu'avoient qu'Orchan secourut souvent contre les s l'Asie mi-ennemis qui les attaquoient. Les histo-Bithynie. Il riens Turcs vantent la piété et la justice de ce prince. Il mourut à soixante-six pt ans d'un ans, dont il avoit régué trente-cinq.

Amurath I, 3e. sultan. 1356.

Malgré la bonne intelligence qui régnoit assez souvent entre les Grecs et les Turcs, ceux-ci ne perdoient pas l'occasion de prendre sur les premiers

ce qui étoit à leur bienséance.

Amurath, premier fils et successeur d'Orchan, passa le détroit de Gallipoli. et s'empara d'Andrinople. Il paroît, par ce qui lui arriva dans cette ville, qu'alors l'empereur Turc n'étoit pas plus dispensé qu'un autre des formalités de la justice, ni des devoirs extérieurs de la religion. Amurath sut appelé en témoignage devant le muphti, qui joignit à cette qualité celle de juge de la nation. Comme il étoit prêt de parler, le muphti l'arrêta. « Votre témoignage, lui dit-il, « ne peut faire foi ». Le prince le regarda fort étonné. « Comme empereur, « lui dit le ministre de la religion, votre « parole est sacrée; mais ici elle n'est « d'aucune force. La justice n'admet pas « le témoignage d'un homme qui ne s'est « pas encore uni dans les prières publi-« ques au corps des Musulmans ». A murath reconnut sa faute, et pour l'expier fit bâtir une mosquée, acccompagnée d'écoles.

Amurath I a institué les janissaires, ou a donné une constitution stable à la milice qu'Crehan II avoit établie. Il

ceu app les surfréq form ienn bras cette doct prop à Di Le s enx 1 « Qu « qui « len « que « épé

ord

« prè « par « ner ce ten

resté. mancl

de qua douta La n

d'une uoit d Grecs et oient pas premiers successeur Gallipoli, ll paroît, ette ville, oit pas plus palités de la rieurs de la é en témoiui joignit à e la nation. r, le muphti e, lui dit-il, rince le reempereur, igion, votre ci elle n'est n'admet pas e qui ne s'est

e qui ré-

janissaires, n stable à la établie. Il

rières publi-

ans». Amu-

ordonna que le cinquième esclave de ceux qui seroient faits chez l'ennemi, appartiendroit à l'empereur. Comme les courses chez les peuples voisins, sur-tout chez les Grecs, étoient alors fréquentes, en peu de temps ces captifs formèrent un corps assez nombreux de jennes gens, auxquels on faisoit embrasser l'islamisme. L'empereur envoya cette nouvelle armée à un Haji, ou docteur, fameux par ses miracles et ses prophéties, le priant de recommander à Dien cette milice, dans ses prières. Le saint met sur la tête de l'un d'entre eux la manche de sa robe, et lui dit: « Que leur nom soit Janissaires; ce « qui signifie de nouveaux soldats. Que « leur contenance soit vive et fière; « que leur main soit victorieuse, leur « épée tranchante, leur lance toujours « prète à frapper l'ennemi ; que quelque « part qu'ils aillent, ils puissent retour-« ner avec un visage de santé ». Depuis ce temps, le nom de *janissaires* leur est resté. Leur bonnet a la forme de la manche du Haji. Ils forment un corps our l'expier de quarante mille hommes, le plus recompagnée doutable corps de la milice turque.

La mort d'Amurath est accompagnée d'une circonstance remarquable. Il venoit de gagner une bataille sur les Hongrois, les Valaques, les Albanais, les Triballiens, et d'autres peuples réunis. En se félicitant de sa victoire sur le champ de bataille, il dit : « Ce succès « me fait d'autant plus de plaisir, que « j'ai rêvé cette nuit que j'étois percé « par une main ennemie ». A cette parole, un Triballian, qui étoit couché entre les morts, se lève, plonge à l'empereur son poignard dans le ventre, et le tue. Il avoit régné trente-trois ans, et vécu soixante-quatorze. Ce prince est renommé pour sa justice, sa sobriété, sa modestie, sa piété. Il aimoit beaucoup la conversation des savans.

Bajazet 4e. sultan. 1389.

Quoique l'aîné des deux fils d'Amurath, Bajazet eut besoin du suffrage « rep des grands pour monter sur le trône. « à u Son frère, qui voulut s'y placer aussi, cœur fut étranglé. C'est le premier exemple, renco entre les Turcs, de cette cruauté, de de so venue commune. Bajazet est célèbre daves par ses victoires, et par le plus acca-len un blant des malheurs. Jamais prince n'a fond s été plus prompt ni plus secret dans ses pagne expéditions. Il alloit d'Asie en Europe, nètre retournoit d'Europe en Asie, avec la Bajaz vîtesse de la foudre. Aussi les Turcs l'ont suite à ils surnommé l'Eclair. Rassembler C'ét une armée, la séparer, la réunir, dis-de mo paroître, revenir sus ses pas, se mon-ruse,

trer fort étoi que pro

E L'ar Le I tres aux avoi niso du h

« ma

« vas

« J'a:

les réunis. oire sur le laisir, que étois percé A cette patoit couché onge à l'emventre, et e-trois ans,

anais, les trer de nouveau, lorsqu'on le crovoit fort loin, toutes opérations qui lui étoient familières; mais il trouva quel-Ce succès que sois des ennemis aussi actifs et aussi prompts à profiter des circonstances.

Bajazet venoit de battre Etienne. L'armée du Moldave étoit en déroute. Le prince fuyoit, entraîné par les autres: poursuivi de près, il se présente aux portes de la ville de Nems, où il avoit laissé sa mère avec une forte gare prince est nison. Cette généreuse femme lui crie sa sobriété, du haut des murailles : « Retournes . oit beaucoup « vas effacer la honte de ta défaite. « J'aime mieux que tu périsses de la fils d'Amu- « main d'un ennemi, que d'avoir à te du suffrage « reprocher l'infamie de devoir la vie sur le trône. « à une femme ». Etienne s'éloigne, le placer aussi, cœur percé des reproches de sa mère, rencontre une trompette, lui ordonne cruauté, de de sonner la charge. Douze mille Molest célèbre daves échappés au carnage le rejoignent le plus acca- en un clin-d'œil; le prince à leur tête s prince n'a fond sur les ennemis épars dans la camcret dans ses pagne, les met en fuite à son tour, péen Europe, nètre jusqu'à la tente impériale, et force Asie, avec la Bajazet de se retirer avec une petite s Turcs l'ont suite à Andrinople.

Rassembler C'étoit alors sa capitale. Il n'y a pas réunir, dis de moyens qu'il n'ait employé, force et us, se mon-ruse, pour s'en faire une beaucoup

plus importante, et pour établir son trône dans Constantinople. Il étoit maître du détroit par une flotte, la première que les empereurs Turcs aient fait construire. Jusqu'alors ils avoient transporté sur des vaisseaux pris au Hazarol, des troupes destinées à rayager le territoire des Grecs. Bajazet y porta une armée entière jusques sons les murs de Constantinople. Il n'y eut point d'assaut; Bajazet comptoit s'en emparer à l'aide d'une division entre l'empereur régnant et un compétiteur; mais le premier aima mieux céder le sceptre à son rival, que de le voir tomber entre les mains des Turcs. Bajazet fut forcé de se contenter d'un tribut: mais il marqua ses prétentions sur la ville, en exigeant qu'il y fût établi un tribunal mahométan, pour juger les causes de ceux de ses sujets qui y vivoient.

81

d

Age

 $\mathbf{I}$ 

cô

va

a

ma

ľu

sui

qu

Pau

que

pris

le

avo

mai

l'àg

tor2

der

c'est

dan

nère

Peut-être seroit-il revenu mettre le siège devant cette ville, s'il n'en avoit été détourné par la nécessité de se défendre contre le fameux Tamerlan. Les historiens les plus estimés conviennent que le sultan s'attira cet ennemi sur les bras, par son orgueil et ses bravades. Il répondit toujours avec une fierté insultante, aux prévenances du Tartare,

tablir son étoit maîe, la preurcs aient ils avoient ix pris au iées à rava-Bajazet y sques sons . Il n'y eut mptoit s'en ision entre ompétiteur; eux céder le e voir tomrcs. Bajazet d'un tribut; tions sur la fût établi un ir juger les ujets qui y

u mettre le il n'en avoit sité de se dé merlan. Les conviennent memi sur les ses bravades, nne fierté indu Tartare,

qui ne demandoit pas mieux que de se concilier sur de légers différens, que le voisinage occasionnoit. Mais il semble que Bajazet jaloux de la gloire de ce conquérant, brûloit du desir de se mesurer avec lui. Il s'en donna le plaisir dans les plaines d'Angoury, autrefois Ancyre, où se livra une des plus sancglantes batailles que le soleil ait jamais éclairées. Elle dura une journée entière. Ily périt des milliers de soldats des deux côtés. Après des efforts prodigieux de valeur, Bajazet fut vaincu et pris. Il y a deux relations très-différentes sur la manière dont le vainqueur le traita: l'une dit que Tamerlan le traînoit à sa suite, enfermé dans une cage de fer, et qu'il lui jetoit les morceaux de sa table; l'autre plus suivie et plus digne du conquérant de l'Asie, porte qu'il reçut son prisonnier avec égard et affection, qu'il le consola dans sa disgrâce, et qu'il avoit dessein de lui rendre sa couronne; mais Bajazet mourut dans les fers à l'àge de cinquante-huit ans, après quatorze ans d'un règne glorieux, dont la dernière catastrophe ternit l'éclat.

On compte onze ans d'interrègne, c'est-à-dire du temps qui s'écoula, pendant que les trois fils *Bajazet* gouvernèrent chacun une partie de ses états,

Tom. 7

jusqu'au temps où l'un d'eux les réunit tous. Soliman l'aîné, qui s'étoit sauvé de la bataille, ramassa quelques débris, et se soutint loin de Tamerlan. Quand il sut la mort de son père, il prit le titre de Sultan. Tamerlan l'engagea à se rendre auprès de lui, disposé à ce qu'il paroît à lui mettre la couronne sur la tête; mais Soliman recut mal les députés. Le vainqueur piqué, fit venir Musa, second fils de Bajazet, lui mit le sceptre entre les mains, et lui dit : « Reçois « l'héritage de ton père. Une ame vrai-« ment royale sait conquérir des royau-« mes et sait les rendre. C'est la seule « grandeur à laquelle j'aspire ». Le Tartare se retira ensuite dans ses états, et laissa les deux rivaux se disputer l'Empire qu'il dédaignoit. Soliman étoit brave, mais livré a ses plaisirs, peu scrupuleux en fait de religion, et adonné au vin. Ces défauts firent passer plusieurs seigneurs avec leurs troupes du côté de Musa, qui étoit sage, mais un peu trop prudent pour une nation qui préféroit dans les princes les vertus militaires à toutes les autres. Un troisième frère nommé Mahomet se tenoit à Amasie, d'où il considéroit la lutte de ses deux frères. Soliman succomba plus à ses debauches, qu'à l'ascendant de son

M cc pe L' de de

re.

fr

gn pa co tio sui

est no fut cla

car cor aule

me se né

(( (( ((

((

5e sultan.

1413.

it sauvé s débris, . Quand it le titre gea à se a ce qu'il ie sur la les dépuir Musa, t le scep-« Reçois ame: vraies royaut la seule Le Tarétals, et ter l'Eman étoit peu scrudonné au plusieurs u côté de peu trop préféroit ilitaires à me frère Amasie, ses deux lus à ses de son

s réunit

frère. Il fut tué ivre dans le bain. Quand Mahomet ne se vit plus qu'un ennemi à combattre, il alla trouver Manuel, empereur grec, lui demanda des secours. L'empereur lui donna tout ce qu'il put de troupes, et accompagna ce service des manières généreuses qui peuvent relever le prix d'un bienfait. Les seigneurs turcs attachés à Musa, plutôt par haîne et indignation de la mauvaise conduite de Soliman, que par affection pour Musa, ne virent pas plutôt sur les rangs un prince qu'ils pouvoient estimer, qu'ils passèrent en grand nombre de son côté. Musa abandonné, fut tué en fuyant, et Mahomet proclamé à sa place.

En montant sur le trône, Mahomet Mahomet I. eut occasion de montrer un très-beau caractère, un caractère clément et reconnoissant. Le prince de Caramanie, auquel l'empereur avoit déjà accordé le pardon d'une rebellion, sur les promesses les plus sacrées de rester fidèle, se révolta de nouveau, et fut pris. Amené devant Mahomet, ce prince lui dit: « Ton ame perfide t'a montré à trahir « ta foi. Je trouve dans la mienne des « sentimens plus magnanimes, et plus

« conformes à la majesté de mon nom.

« permet pas de te rendre la pareille. « Ce seroit ternir ma gloire, que de « punir un infâme comme toi ». Il lui fit grâce, à la vérité; mais il lui rendit ses états, ce qui est peut-être trop; cependant il eut la précaution de mettre des garnisons dans ses meilleures

places.

La générosité de Manuel, lorsqu'il donna des secours à Mahomet pour conquérir son empire, n'avoit pas été sans espérance de récompense. Mahomet s'étoit engagé à des restitutions de places et d'argent. Quand il fut paisiblement établi, Manuel lui envoya une ambassade de personnes les plus qualifiées de sa cour, pour le féliciter, et lui rappeler aussi ses promesses. Le Sultan y satisfit avec la plus grande exactitude, renvoya les ambassadeurs chargés de présens avec cette réponse : « Rappor-« tez à l'empereur, mon père, qu'ayant « été rétabli par son secours, et par la « grâce de Dieu dans les états de mes « ancêtres, je serai à l'avenir aussi sou-« mis à ses volontés, qu'un fils doit « l'être aux volontés de son père; et que « jamais je ne manquerai de reconnois-« sance pour ses bienfaits; qu'il me « commande ce qu'il lui plaira, je l'exé-« cuterai avec promptitude et avec

pareille. que de ». Il lui ii rendit re trop; de meteilleures

lorsqu'il et pour t pas été Mahoations de paisibleoya une us qualier, et lui Le Sultan actitude. argés de Rapporqu'ayant et par la de mes ussi soufils doit ; et que onnoisqu'il me je l'exé-

et avec

« soin ». On a aussi de lui une belle réponse à des ambassadeurs de Servie, Bulgarie, et d'autres petits princes des pays qui ont formé depuis la Turquie d'Europe. Ils les admit à sa table, but à leur santé, et leur dit en les congédiant : « Rapportez à vos maîtres que je « leur offre la paix, que j'accepte celle « qu'ils m'offrent, et que je souhaite que « le Dieu de la paix soit contraire à

« ceux qui la violeront ».

Il y a un événement dans sa vie qui contraste avec l'indulgence qu'il eut pour le prince de Caramanie; mais la politique fait souvent taire la nature. Lorsque Bajazet fut pris à Pruse, on chercha inutilement son plus jeune fils, Mustapha, qui avoit combattu avec son père. L'opinion la plus générale fut qu'il étoit resté entre les morts; mais long-temps après, on apprit qu'un homme qui se disoit Mustapha, paroissoit en Valachie. Il se trouva soutenu par Cinéis, gouverneur de Nicopolis, et maître du cours du Danube. Son parti grossissoit, il devint assez formidable, pour que Mahomet se crût dans la nécessité d'aller combattre en personne. L'usurpateur faux ou prétendu fut battu, et se sauva dans une place grecque avec son protecteur. Le gouverneur, sommé

de les livrer, refusa de les rendre sans l'aveu de l'empereur de Constantinople. Manuel approuva la conduite du gouverneur, de n'avoir pas voulu abandonner des hommes qui s'étoient jetés avec confiance entre ses bras; mais il prit avec *Mahomet*, son ami, les mesures desquelles on peut conjecturer que ce Mustapha n'étoit pas aussi imposteur qu'on vouloit le faire croire. Ils convincent que le prisonnier seroit remis à Manuel, qui le seroit garder tant qu'il vivroit; qu'après sa mort, ses successeurs seroient libres d'en disposer, et Mahomet s'obligea à payer tous les ans une très-grosse somme, tant pour les frais de garde que pour l'entretien. On n'auroit pas pris tant de précautions pour une imposture manifeste. D'ailleurs tous ceux qui virent ce Mustapha, lui trouvèrent des traits de celui qu'il disoit être son père. Ses discours ne démentoient pas la ressemblance. C'est donc une tache dans la vie de Mahomet, si estimable d'ailleurs, d'avoir condamné son frère à une prison perpétuelle, et de n'avoir pas écouté à son égard, les sentimens généreux qu'il avoit montrés pour le prince de Caramanie. Mahomet ne régna que neuf ans, et en vécut quarante-sept. Sa ndre sans antinople, e du goulu abanpient jetés s; mais il , les meonjecturer pas aussi re croire. ier seroit oit garder sa mort, d'en disa à payer somme, que-pour is tant de ure manivirent ce traits de e. Ses disa ressemlans la vie l'ailleurs,

ne prison

as écouté

généreux

brince de

gna que

e-sept. Sa

mort fut cachée quarante jours par son visir *Ibrahim*, afin de donner le temps à Amurath son fils aîné, de revenir de Romélie, où il faisoit la guerre. Mahomet l'avoit ainsi ordonné. Il nomma en même temps son ami Manuel, tuteur de ses deux autres fils, pour mettre leur

vie en sûreté s'il étoit possible.

Amurath n'avoit que dix-huit ans. Amurath II, Manuel craignit qu'on abusât de son âge, pour lui faire dicter quelqu'ordre cruel contre ses deux frères. En qualité de tuteur, il demanda ses pupiles; on le refusa sous le prétexte plausible qu'il ne convenoit pas d'exposer ces jeunes princes à être élevés dans la religion chrétienne. L'empereur de Constantinople déclara, puisqu'on ne lui accordoit pas sa demande, qu'il sauroit donner un autre successeur à Mahomet. En effet, il mit en liberté ce Mustapha, qu'on avoit presque traité comme un imposteur, et lui donna des secours. La guerre s'alluma entre l'oncle et le neveu : elle fut très - vive. Mustapha, bien différent de Mahomet, son frère, manqua de parole au vieux Manuel, et refusa de lui remettre une place qu'il lui avoit promise : celui - ci l'abandonna, alors il ne put résister à Amurath, et fut fait prisonnier. Le neveu condamna

son oncle à être pendu en place publique, afin de perpétuer l'opinion que c'étoit un imposteur. Ainsi que Manuel l'avoit prévu, le sultan se défit de l'aîné de ses deux frères. Quelques seigneurs, par commisération, prirent les armes pour sauver le second; mais il tomba aussi entre les mains de son impitoyable frère qui le fit étrangler, quoiqu'il n'eût

tr

de

la

r

es

na

ac

 $T_1$ 

de

fi

 $\mathbf{q}$ 

que six ans. La politique, autant que le desir de mettre en sûreté ses pupiles, avoient fait entrer Manuel dans le complot des mécontens. Ils ne lui furent pas inutiles; car les embarras qu'ils causèrent à Amurath, le forcerent de lever le siége de Constantinople, qu'il attaquoit à la tête de deux cents mille hommes. Il paroit que le Turc se fit alors un autre plan de guerre : ce fut de tomber sur les peuples qui pouvoient donner du secours à cette capitale, de la cerner de loin, de l'isoler. De-là, les guerres dans lesquelles Amurath s'engagea contre les Transilvains, les Ibériens, les Valaques et tous les habitans de la Romélie, qui pouvoient être de quelqu'utilité à Constantinople, et sur-tout contre la Hongrie. Pour la première fois, les Turcs attaquèrent Bellegrade, qu'ils ont si souvent convoitée depuis. Les victoires d'Amurath place puinion que de l'aîné de l'aîné eigneurs, les armes il tomba pitoyable u'il n'eût

desir de oient fait t des méinutiles: tà Amusiége de a la tête Il paroit e plan de. peuples rs à cette de l'isosquelles Transils et tous uvoient tinople, Pour la quèrent nt conmurath

amenèrent une paix qu'Etienne, roi de Hongrie, jura sur les évangiles. Le sultan la desiroit par un motif qu'on ne devineroit pas, c'étoit de se délivrer des embarras du trône pour mener une vie tranquille. Il abdiqua, et remit la couronne à Mahomet, son fils, à peine sorti de l'adolescence.

Le roi de Hongrie s'imagina que la démission d'Amurath alloit lui donner la facilité de recouvrer ce qu'il avoit espèce de croisade. Donome, D nais, Allemands, Vénitiens, Français accoururent sous ses étendards. Les Turcs, appréhendant que leur jeune empereur ne fût pas capable de résister à ce torrent, pressèrent le père de reprendre le sceptre. Il gagna la fameuse bataille de Varne, dans laquelle le roi de Hongrie fut tué. On dit qu'Amurath fit mettre au bout d'une lance le traité qu'Etienne violoit, avec un écriteau portant des imprécations contre sa mauvaise foi. Après cet exploit, Amurath retourna à sa retraite. Il la quitta encore pour appaiser une révolte de Janissaires. Alors il retint les rênes du gouvernement, qu'il rendit illustre jusqu'à la fin, par de nouvelles défaites des Hongrois, et par celle de Scanderberg, prince

d'Epire, qui, avec des forces médiocres, balança souvent la victoire, et rendit les dernières années d'Amurath aussi guerrières que les premières. Il vécut quarante-neuf ans, et en régna trente. le

d

to

de

ď

si

te

to

M m

ho

do

tei

tel

qu

gr

qu

rei

ciı

fit

pri

vo

gr

d'a

qu

ÇO

po

p.o

pil

Mahomet II, 7e. Sultan. 1451.

Mahomet II, à l'âge de vingt-un ans, étoit déjà monté deux fois sur le trône, et deux fois il en étoit descendu avec la docilité d'un enfant soumis. De plusieurs frères qu'Amurath lui avoit donnés, il n'en restoit qu'un de six mois; les autres étoient morte de mois; les autres étoient morte de moitétude de sa part, en le saisant mourir. Son règne, qui dura trente ans, ne fut qu'un enchaînement de combats et de victoires, sans presqu'aucun revers. Il eut cependant en tête des capitaines capables de suspendre ses progrès et de dompter son ambition, si les forces eussent répondu à leur courage. Dans ce nombre, on compte le celèbre Huniade, grand administrateur de Hongrie; Mathias Corvin, son fils, et surtout Scanderberg, le héros des Epirotes, et même des Turcs; car ils ne parlent de ce guerrier qu'avec respect; et après sa mort, ils firent des reliques de ses os, qu'ils portoient comme un préservatif dans les dangers.

On a vu qu'Amurath avoit préparé

édiocres, rendit les ussi guerécut quaente. gt-un ans, le trône, endu avec umis. De lui avoit an de six 1e da --te inquiét mourir. ns, ne fut bats et de revers. Il itaines carès et de les forces age. Dans èbre Hude Hons, et surdes Epicar ils ne respect; reliques mme un

t préparé

les voies à Mahomet pour la destruction de l'empire grec, alors renfermé presque tout entier dans Constantinople, et dont tous les environs étoient déjà couverts de forteresses turques, comme autant d'avant - postes destinés à faciliter le siége. Mahomet y ajouta les deux châteaux d'Asie et d'Europe, qui interceptoient à la ville tout commerce avec la Méditerranée, et parut enfin sous ses murailles à la tête de quatre cents mille hommes. Le succès ne pouvoit être douteux, avec une pareille armée de terre et de mer, fournie d'une artillerie telle qu'on en avoit jamais vu, remarquable par la multitude des pièces et la grosseur du calibre; mais tout assuré que paroissoit être le succès d'une pareille multitude, contre une garnison de cinq ou six mille hommes, la victoire se fit acheter. Mahomet se conduisit, à la prise de la ville, d'une manière équivoque, cruelle et pitoyable, faisant grâce à quelques vaincus, et en livrant d'autres au tranchant de l'épée, quoiqu'ils ne dussent point paroître plus coupables à ses yeux; mais il n'y eut point, comme on l'a vu, de distinction pour la ruine. Elle fut générale, et le pillage n'épargna personne.

La capitale prise, Mahomet tourna

ses armes contre ce qui restoit à l'empire grec, tant en îles qu'en terre ferme. Il imposa d'abord tribut à la Morée, la conquit, la perdit par les efforts des Vénitiens, et s'en empara entièrement à l'aide de la mésintelligence qu'il excita entre ses défenseurs Il prit les deux Phocées, s'empara de Chio, de Lesbos, se fit honneur de ranger Athènes sous sa domination, et de commander dans le pays autrefois soumis aux lois de Lacédémone. Les Albanais, braves soldats, qu'on croit descendans des anciens Epirotes, lui furent d'une grande utilité. La mort de Scanderberg livra l'empire au sultan. Mathias Corvin mit des bornes à ses exploits en Servie, et les chevaliers de Rhodes opposèrent à ses invasions maritimes un boulevard qu'il ne put renverser; mais il se prépara une entrée en Italie, par le port d'Otrante. Qu'on se peigne les flots de sang que fit couler l'ambition de cet empereur, et le malheur des peuples dont il auroit dû respecter la soumission à leurs princes et à leurs lois, et dont ce barbare vainqueur punit toujours cruellement la fidélité. On lui attribue cependant des qualités estimables. Sa bravoure et son habileté dans la guerre n'ont pas besoin d'être relevées : il n'en a donné que trop

de sci no per pur sor et l sui con hor

son cess d'A

les

qu'isises s'oc por de

qu' l'ur et pas

da 801 801 rre ferme. Morée, la fforts des èrement à u'il excita les deux e Lesbos, ènes sous nder dans ois de Laes soldats. ciens Epiutilité. La empire au les bornes chevaliers invasions il ne put ine entrée te. Qu'on fit couler et le malt dû resprinces et are vainement la idant des re et son as besoin quetrop

t à l'em-

de preuves. Il étoit très-versé dans les sciences turques, sur-tout dans l'astronomie. Il parloit grec, l'tin, chaldéen, persan, aimoit beaucoup l'histoire, punissoit sévèrement le vol et toute sorte d'injustice, lui le plus grand voleur et le plus injuste des hommes. Par une suite de ces défauts que les grands convertissent pour eux en vertus, Mahomet ne respectoit ni la religion, ni les traités, quand ils se trouvoient en concurrence avec ses intérêts, et il ensanglanta son sceptre pendant trente ans.

Quand Mahomet mourut, Bajazet, son fils aîné, qu'il avoit nommé son successeur, étoit dans son gouvernement d'Amasie, où il se préparoit au voyage de la Mecque. Les grands lui écrivirent qu'il seroit bien plus avantageux à la religion et à l'état, qu'il vînt les aider de ses armes et de ses conseils, que de s'occuper d'un pélerinage; mais il répondit qu'il n'étoit pas en son pouvoir de différer le très-bénit pélerinage, et qu'il renonceroit plutôt à l'empire de l'univers, que d'être infidèle à son vœu; et afin que les affaires ne souffrissent pas de son absence, ce sultan leur manda qu'ils pourroient reconnoître pour souverain, jusqu'à son retour, Corcul, son fils, jeune prince plein de douceur

Bajazet II, 8e. sultan.

"

((

les

il F

((

« l

« a

Coi

pèr

er 1

nag

pere

rizo

lard

étoi

fût

nor séd

dit

qu'

pos l'ab

fair

for

fut

pri

cor

une

et de modestie, et sans la moindre teinte d'ambition, comme il le fit bien voir lorsque son père revint au bout de neuf mois. Le dévot empereur, ne sachant pas trop comment il seroit recu, écrivit à son fils de garder l'empire, et aux grands de lui obéir. Pour lui, il ne demanda que de vivre à Nicée en homme privé. Les grands, qui étoient fort contens de Corcul, allèrent le trouver, et lui dirent, sans s'expliquer autrement, qu'apprenant le retour de son père, ils venoient savoir quel étoit son bon plaisir dans cette circonstance. Il est certain que, pour peu que le prince eût témoigné le desir de garder l'empire, il avoit gouverné tellement à la satisfaction de tout le monde, que la couronne lui seroit restée; mais Corcul répondit avec une espèce d'indignation : « Est-ce que « vous doutez de ma fidélité à l'égard « de mon père? Votre discours artifi-« cieux mele feroit croire. Ignorez-vous « que mon père ne m'a pas résigné sa « couronne? Il m'a seulement chargé de « commander à sa place, jusqu'au retour « d'un pélerinage entrepris pour le bien « de son ame et celui de l'état. En l'ac-« ceptant, je n'ai prétendu avoir d'autre « mérite que de lui obéir. L'empire « est à lui; qu'il le reprenne, je résigne indre teinte it bien voir out de neuf ne sachant reçu, écrivit ire, et aux ui, il ne deen homme nt fort controuver, et autrement, on père, ils n bon plaisir est certain ince eût tél'empire, il satisfaction ouronne lui

pondit avec
Est-ce que
ité à l'égard
cours artifignorez-vous
s résigné sa
it chargé de
ju'au retour
bour le bien
at. En l'acvoir d'autre
, je résigne

« le sceptre : jamais vous ne me verrez « d'autres dispositions que celles de fils « et de vassal ». Il mena lui-même tous les grands au devant de son père. Quand il l'apperçut, il leur dit : « Ce que vous « avez vu en moi jusqu'ici, n'étoit que « son ombre ; la lumière paroît, et « l'ombre s'évanouit. Ainsi à lui seul « appartient l'obéissance et le respect ». Corcul assista au couronnement de son père, lui rendit los premiers hommages, ce partit pour Magnésie avec les appanages et les appointemens d'un empereur.

Pendant l'absence de Bajazet, l'horizon ottoman se couvrit d'un brouillard que son retour dissipa. Ce prince étoit né avant qu'Amurath, son père, fût sur le trône. Il lui naquit un frère nommé Zizim, depuis que le père posséda l'empire. Zizim, à ce titre, prétendit que la couronne lui appartenoit, et qu'injustement son père en avoit disposé en faveur de son aîné. Il crut l'absence de *Bajazet* favorable pour faire valoir ses droits. Le parti qu'il se forma le placa sur le trône à Pruse. Ce fut avec beaucoup de chagrin qu'il apprit le retour de Bajazet, et qu'il se vit contraint de disputer contre son frère une possession qu'il croyoit plus facile d'enlever à son neveu. En effet, la présence de Bajazet dissipa presque tout d'un coup les partisans de Zizim. Il ne fallut qu'une bagatelle pour décider la querelle. Zizim vaincu, s'enfuit chez les Chrétiens, où il mourut, comme on verra, victime d'une trahison.

Le dévot Bajazet ne fut pas moins guerrier que son père. Il vainquit les Moldaves, conquit la Caramanie, rendit plusieurs princes d'Asie tributaires, attaqua avec succès la Syrie, soumi la Croatie, fit de grands ravages dans la Morée malgré les Vénitiens, mit des troupes à terre dans l'île de Rhodes, enleva du butin, et prépara la conquête de l'Egypte, en ôtant aux Mamelucs, qui commandoient dans ce pays, les secours nécessaires qu'ils tiroient de la Circassie. Ces Mamelucs étoient un corps militaire qui s'étoit emparé de l'Egypte. Ils se recrutoient dans la Circassie, d'où ils tiroient de braves soldats. Bajazet, dans le dessein de leur ôter cette ressource, fondit dans la Circassie, parcourut le pays d'un bout à l'autre, et en emmena un nombre infini de captifs. Ainsi il tarit la source de la milice des Mamelucs. Cailebai, leur chet, prévoyant la suite de ces précautions, en mourut de chagrin.

de v diffé succ Epui ches son cette

la pi fendi dans par d devo

Ahn ment opini que c

rebel jusqu Pe dans Sélin

trouy

princ mais par le qui é les J

dix ar faire izim. Il ne décider la fuit chez les comme on n. pas moins ainquit les nanie, rentributaires, , soumit la ges dans la s, mit des de Rhodes, la conquête Mamelucs, pays, les seoient de la étoient un emparé de dans la Cirbraves solsein de leur

dan**s** la Cir-

'un bout à

mbre infini

ource de la

lebai, leur

ces précau-

ffet, la pré-

resque tout

Après tant d'exploits on sera étonné de voir Bajazet taxé d'indolence, d'indifférence pour la gloire de l'empire, succomber flétri par cette imputation. Epuisé de fatigues, et, dit-on, de débauches, il destina la couronne à Ahmed, son fils aîné. Sélim, puîné, instruit de cette disposition, demanda à main armée la préférence. Il fut battu. Bajazet défendit qu'on poursuivît les fuyards, dans l'espérance que son fils, dompté par cette disgrâce, rentreroit dans son devoir. Tranquille de ce côté, il reprit le dessein de remettre l'empire à Ahmed. Celui-ci redoutant apparemment les intrigues de son frère, refusa opiniatrement. Le vieil empereur, plutôt que d'abandonner son sceptre à un fils rebelle, se résigna à en porter le poids jusqu'à la mort.

Pendant qu'il vivoit tranquillement dans ces dispositions, il apprend que Sélim vient lui faire une visite, et se trouve déjà près de Constantinople. Ce prince n'avoit qu'un train médiocre; mais il étoit bien sûr de le voir grossir par le plus grand nombre des seigneurs qui étoient prévenus, et sur-tout par les Janissaires ennuyés d'une paix de dix ans. Sélim avoit eu l'adresse de se faire prier. « Non, répondit-il, aux

Po

roi

pas

il I

ses

sab

« q

« s

« e

( O

« p

que

rado

« d

« el

A

le

((

«à

« pe

ne

p

li

n

((

« premières instances, je ne puis me « résoudre à rien faire contre la volonté « de mon père. Helas! l'expérience m'a « assez appris que Dieu ne me favorise-« roit pas ». Cependant il céda. A son approche, toute la cour du vieil empereur à quelques-uns près, l'abandonna successivement, et défila vers son fils. Il sut huit jours à recevoir ces déserteurs. Pendant ce temps, il envoyoit dire à son père qu'il ne vouloit que lui rendre ses respects. « Si telle est son in-« tention, disoit le vieillard, pourquoi « dissère-t-il? S'il couvre de ce prétexte « des projets impies, pourquoi perd-il « son temps inutilement »? A la fin l'hypocrite se démasqua; mais il donna à ses prétentions une tournure qui pouvoit encore lui laisser l'honneur d'un respect apparent.

« Va dire à mon père, dit-il à un de « ses envoyés, que je ne veux me dé-« partir en rien de l'obéissance que je « lui dois, que je suis prêt à suivre ses « ordres, quelque part qu'il lui plaise « de m'envoyer. Je le supplie seule-« ment de vouloir m'éclaireir de quel-« ques doutes que j'ai sur le gouverne-« ment présent ». Sélim entroit ensuite sous la formule de questions, dans une critique amère du gouvernement. ne puis me e la volonté ér**ienc**e m'a me favorisecéda. A son vieil empel'abandonna ers son fils. r ces déseril envoyoit loit que lui e est son ind, pourquoi e ce prétexte quoi perd-il »? A la fin nais il donna ure qui pouonneur d'un

it-il à un de veux me désance que je à suivre ses 'il lui plaise pplie seulercir de quelle gouvernetroit ensuite tions, dans uvernement.

Pourquoi son père ne repoussoit pas le roi de Perse? Pourquoi il ne déclaroit pas la guerre à celui d'Egypte? Pourquoi il laissoit avilir son empire et languir ses troupes dans une oisiveté méprisable? « Sont-ce là , disoit-il , en parlant « des courtisans restés auprès de son « père, sont-ce là ces héros invincibles, « qui faisoient jadis respecter le nom de « Bajazet par toutes les nations voi-« sines? Ils menent aujourd'hui avec « lui une vie molle et esséminée. Où « est donc l'honneur du Sceptre Otto-« man? où est la discipline militaire? « où est le zèle de nos pères pour la « propagation de la foi »? Après ces questions ironiques, le zèle de Sélim se radoucissoit. Il disoit : « Je laisse à mon « père à juger, s'il ne seroit pas juste « de punir les auteurs de ces désordres, « et ceux qui négligent d'y remédier. « A moins qu'on ne travaille au plutôt « à couper la racine de la corruption, « j'ai peur que nous ne devenions « les spectateurs de la ruine de l'em-« pire, et ce mal que je crois inévitable, « à quoi faudra-t-il l'attribuer? est-ce « à la valeur de nos ennemis, ou à notre · « négligence »?

« Ah! je ne vois que trop, dit l'em-« pereur au messager, que mon fils

men « n'est pas venu ici dans l'intention de rut « voir son père. Il veut être empereur tre-« à quelque prix que ce soit ; c'est ne « une disposition du Ciel même, je n'en attac « puis douter après le songe que j'ai fait com « la nuit dernière. J'ai vu ma couronne féra « mise sur la tête de Sélim, par la main devo « des soldats : ce seroit une impiété l'acc « de ne pas obéir à la volonté de Dieu. des « Je me soumets à la Providence, puis-calor « qu'elle en ordonne ainsi. Je résigne il do « ma couronne à Sélim ». Il y eut en journ suite un combat de déférence entre le tique père et le fils. Sélim pris son père de cepte demeurer au palais. Bajazet persista i ment le refuser. « Un même fourreau, dit-il, qui s « ne peut servir à deux épées ». Il fit qu'ar emballer ce qu'il avoit de plus précieux. qui se On s'embrassa : Sélim reçut affectueu-son sement la bénédiction de son père. Le à Die vieil empereur se mit en route, mais liers lentement, comme un homme qui s'é-du fe loigne avec peine et tourne souvent la puleu tête. Le chagrin ou le poison abrégèrent ces. ses regrets. Il ne passa pas quinze lieues. plusie On ramena le corps à Constantinople. Parch Sélim alla à sa rencontre en grand La deuil, et rentra avec la pompe funèbre père, qui ressembloit à un triomphe. rères

Les historiens ne sont pas d'accord sur lesir l'âge de Bajazet. Les uns lui donnent

ment soixante et deux ans quand il mouintention de rut, d'autres soixante et seize ou quare empereur <sub>tre-vingt</sub>. Il en régna trente-deux. Il soit; c'est ne peut rester aucun doute sur son ême, je n'en attachement à sa religion, puisqu'au ge que j'ai fait commencement de son règne, il préna couronne féra au trône l'accomplissement d'uu , par la main devoir religieux. Cependant son fils osa une impiété l'accuser de tiédeur à cet égard. Il y a onté de Dieu des circonstances dans lesquelles toute dence, puis-calomnie est bonne. En mourant même, si. Je résigne il donna des preuves de son attention . Il y eut en journalière aux plus minutieuses pra-ence entre le tiques. En interprétation d'un préson père de l'Alcoran, il faisoit soigneusezet persista i ment ransser et conserver la poussière rreau, dit-il, qui s'attachoit à ses habits. Il ordonna épées ». Il fit qu'après sa mort on en feroit une brique plus précieux qui seroit placée dans son tombeau sous ut affectueu son bras; afin qu'il pût se présenter son père. Le à Dieu couvert de la poussière des souroute, mais liers du Seigneur, et être ainsi préservé

phe.

lui donnent

d'accord sur lesir de parvenir au trône, que pour

mme qui s'é-du feu de l'enfer. Son caractère scrune souvent la puleux s'allioit avec l'amour des scienon abrégèrent ces. Il aimoit tous les arts, et a laissé quinze lieues, plusieurs monumens de son goût pour nstantinople. l'architecture. re en grand Laconduite de Sélim à l'égard de son sélim ge. mpe funèbre père, prépare à celle qu'il tint avec ses sultan. 1512 rères. Ahmed et Corcul, moins par

échapper à la haine de leur barbare frère, on armèrent contre lui. Il les défit et les d'au livra toutes deux aux bourreaux. Il or- Sélis donna aussi la mort de cinq neveux, et vince de beaucoup de seigneurs qu'il jugeoit tage peu affectionnés à sa personne. Au reste, gran il ne lui falloit ni raisons ni prétexte l'Egy pour condamner à mort. Il ordonna un le ch jour au grand visir d'arborer les queues Circa de cheval, et de faire dresser les tentes leur dans un endroit convenable. Le grand-le co visir lai demande quel quartier il ju-de fu geoit convenable. Pour toute réponse, la ca Sélim l'envoye au supplice. Même or-les s dre à un autre, même question, même parce conséquence. Un troisième fait dresser Garre les tentes vers les quatre points du peu l monde. Sélim, charmé, s'écrie : « A la de pa « fin la mort des deux visirs m'en a pro-« curé un troisième tel qu'il me faut ». alla a

Elevé sur le trône par le suffrage rie. des soldats indignés du repos, et ne peau respirant que la guerre, Sélim songea que à les satisfaire. Ils eurent lieu d'être deux contens s'ils ne desiroient que de combattre. L'empereur les mit souvent aux voir prises avec les Perses, et peu de guerres plus entre ces deux peuples voisins et niqui s vaux, ont été aussi sanglantes. Ces premiers essais finirent, comme il arrive écart lorsqu'on se bat avec des forces égales: haute

Ča

rbare frère, on se fit beaucoup de mal de part et défit et les d'autre, et ensuite la paix fut conclue. eaux. Il or- Sélim cependant gagna quelques proneveux, et vinces, et se procura l'inestimable avanqu'il jugeoit tage d'aguerrir ses soldats, pour la ne. Au reste, grande expédition qu'il méditoit contre ni prétexte l'Egypte. Bajazet lui en avoit applani ordonna un le chemin, par les ravages qu'il fit en er les queues Circassie, d'où les Mamelucs tiroient ser les tentes leur principale force. Cette guerre, dès e. Le grand-le commencement, prit un caractère nartier il ju-de fureur et d'opinià treté qui annonçoit ute réponse, la catastrophe; mais tout se passa entre e. Même or-les soldats, le peuple en souffrit peu, stion, même parce qu'il étoit neutre dans la querelle. e fait dresser Garroté par les chaînes des Mamelucs, e points du peu lui importoit de s'y débattre, ou écrie: « A la de passer dans les fers des Turcs. s'm'en a pro-l'il me faut ». alla attendre Sélim près d'Alep, en Sy-

r le suffrage rie. La victoire près de suivre les drarepos, et ne peaux de Gauri, ne favorisa les Turcs élim songea que parce que le Mameluc fut trahi. Ses deux principaux officiers l'abandonnè-que de com-rent au milieu du combat. Outré de se souvent aux voir vaincu, il se jette au milieu des eu de guerres plus épais bataillons, renverse tout ce oisins et ni qui se présente, court par les rangs, ites. Ces pre-comme dans un troupeau de moutons, nme il artive écarte, tue sans distinction, appelant à orces égales: haute voix Sélim; mais Sélim ne pa-

roît pas; et Gauri croyant le troutt dans chaque soldat qu'il frappe, fait u'il horrible boucherie. Enfin, hors d'ho leine et écumant de rage, il tombe méli sur le corps de ceux qu'il avoit terrass qu et ce qui est le plus surprenant, sav avoir reçu une seule blessure, de tarô d'épées levées sur lui. Tuman Bey, slu successeur, aussi brave et plus malheju reux, n'eut pas la gloire de mou et comme lui au champ d'honneur, les des mes à la main. Après une bataille peni due, il se défendit deux jours et de qui nuits dans le Caire : il disputa toutes le rues pied à pied. Le sang y couloit priq torrent. Tuman Bey se sauva du cadis nage; mais il fut pris à quelque distanche ramené à la ville, et pendu à la porte l'o

Après sa victoire, Sélim parloit d'a len ler à Jérusalem. Un de ses capitaines qui lui croyoit bien d'autres affaires, le modemanda quand se feroit ce voyage. Té le demanda apparemment d'un ton que déplut à l'empereur. Sélim lui répondit a couper la le couper toi, mon bon plaisir est que te couper la têt de sestes ici», et il lui fit couper la têt de sestement de modèle des exterminateurs de session tranquille de l'Egypte, que par l'extinction totale de ceux qui en avoient de l'extinction de l'extinction totale de ceux qui en avoient de l'extinction de l'ext

oyant le troutté les maîtres, il sit rechercher avec l frappe, fait digueur les Mamelucs. Il y eut des rénfin, hors d'hompenses promises à ceux qui en ine, il tombe méliqueroient, et des peines pour ceux il avoit terrassqui en recèleroient. Quand il crut les urprenant, savoir tous rassemblés, il fit dresser un lessure, de tarône superbe hors du Caire, sur le bord Tuman Bey, stu Nil. On lui amena ces malheureux, e et plus malhe ju'il faisoit égorger sous ses yeux, et on loire de mou était les corps dans la rivière. Le nombre honneur, les des victimes, dit-on, monta à trente une bataille penille. Ainsi confirma-t-on le surnom ux jours et dequi lui avoit été donné, yaraz, féroce, lisputa toutes le cause de son génie furieux et tyranng y couloit phique, qui ne lui permettoit pas de se sauva du ca distinguer l'innocent du coupable : il ruelque distanche voyoit autour de lui que des victimes. endu à la porte l'ous les homm lui paroissoient éga-lim parloit d'a ement devoués à la mort. ses capitaines La Providence purgea la terre de ce

ses capitaines. La Providence purgea la terre de ce tres affaires, le monstre après neuf ans de règne. Il en it ce voyage. Vécut cinquante-quatre, et mourut dans ent d'un ton que cruelles douleurs, causées par un im lui répondi cancer qui lui rongea les reins. On le a à Dieu; ma loue d'avoir été vigilant, actif, soigneux laisir est que te de faire observer les lois. On disoit de couper la tête lui, en forme de proverbe, pour exprient exterminateur mer sa sollicitude à se faire informer de surer de la post tout: « Qu'il savoit le matin ce qui s'égypte, que par « toit passé la nuit entre le mari et la requien avoient « fename ». A son dernier moment, il Tom. 7.

marqua une justesse d'esprit qui fait la satyre des monumens pompeux de quelques souverains repentans. Un de ses pachas, nommé Piri, le trouvant dans un moment de regrets des exactions qu'il avoit commises à l'égard des négocians persans, lui conseilloit de faire bâtir de ce bien un hôpital pour les pauvres. Il lui répondit : « O Piri! « voudrois-tu que j'employasse par vaine « gloire, en œuvres de charité, le bien « enlevé injustement aux autres? Je ne « le ferai jamais. Travaillons plutôt à le « faire rendre aux légitimes proprié- « taires ». Ce qui fut fait.

Une simple description des riches fleurons que Soliman attacha à sa couronne, villes, provinces, royaumes, le place dans un rang élevé, entre les plus puissans monarques. Ses batailles, ses victoires par terre, lui donnent à juste titre le nom de guerrier infatigable. Les flottes nombreuses dont il couvrit les mers, le distinguent entre les princes politiques qui ont senti l'utilité de se rendre formidables sur cet élément. La combinaison de ses plans, la justesse de ses mesures prouvent l'étendue de son génie et sa grande application. Du choix de ses ministres et de ses généraux, tous habiles dans leur genre, on doit conclure

qui fait la x de quel-Un de ses vant dans exactions des négot de faire pour les O Piri! e par vaine é, le bien res? Je ne plutôt à le s proprié-

des riches à sa couyaumes, le re les plus tailles, ses ent à juste igable. Les couvrit les es princes lité de se ément. La justesse de lue de son . Du choix raux, tous it conclure qu'il avoit, pour la connoissance des hommes, ce tact fin si nécessaire aux souverains. Enfin, « rompre un œuf « contre un autre, sans se salir les « mains », étoit un proverbe turc dont il se servoit souvent pour exprimer sa propre adresse à se procurer des succès, sans qu'il lui en coûtat rien, en armant ses ennemis les uns contre les autres.

En prenant possession de l'empire Soliman, turc, si prodigieusement augmenté par Selim, son père, Soliman conçut le dessein de l'étendre autant du côté de l'Europe, qu'il l'étoit du côté de l'Asie. Comme les alchimistes, en cherchant la pierre philosophale, et en manquant leur grand but, font quelquefois des découvertes utiles, de même, de ce projet gigantesque, il resta à l'empereur turc, des états européens qui le dédommagèrent de ses frais, entr'autres le royaume de Hongrie presqu'entier. Cette conquête fut précédée par celle de Rhodes, île qui fut vaillamment défendue par ses braves chevaliers, sous le commandement de Villiers de l'île Adam, leur grand-maître. Soliman réussit dans cette entreprise, en sacrifiant une multitude d'hommes à l'épée des chevaliers en petit

nombre. L'empereur turc observa fidè-

lement les conditions de la capitulation.

10e. sultan.

Il marqua beaucoup d'égards aux chevaliers, et de respect pour le grandmaître qu'il appela son père. En voyant le vieillard s'éloigner tristement de ses foyers, il dit à un pacha : « Ce n'est « pas sans quelque peine que j'oblige « ce chrétien à son âge, de sortir de sa « maison ». Cette sensibilité fait honneur à Soliman; mais ne vaudroit-il pas mieux ne pas faire naître les occasions de la montrer?

Le sultan se fit une large ouverture en Europe par la Hongrie. Le jeune roi Louis, en tâchant de lui fermer ce passage, succomba à Mohatz sur la Drave. Quand on lui présenta la tête de cet infortuné prince, il détourna les yeux, et plaignit son sort; mais poursuivit ses conquêtes. Il avoit déjà pris Bellegrade, nommé le boulevard de la chrétienté; il s'empara de Bude, capitale de la Hon-grie; pénétra jusqu'à Vienne; mais il échoua devant cette capitale de l'Autriche, et fut obligé de se retirer précipitamment : la Hongrie, trop affoiblie par ses pertes, ne put profiter de cette retraite pour affoiblir ses ennemis. N'ayant plus à combattre l'ennemi intérieur, elle vit son sein déchiré par les prétendans au trône. Après la mort du jeune roi, la rivalité éclata entre Jean

s aux chele grandEn voyant
ent de ses
c Ce n'est
le j'oblige
ortir de sa
s fait honaudroit-il
les occa-

ouverture jeune roi er ce pasla Drave. de cet inyeux, et suivit ses llegrade, irétienté ; e la Hon-; mais il de l'Auer préciaffoiblie de cette ennemis. emi intéé par les mort du tre *Jean* 

Sepure, vayvode de Transylvanie, et Ferdinand, archiduc d'Autriche. Le premier, reconnu par la plupart des seigneurs hongrois, se mit sous la protection de Soliman, protection léonine, qui coûta la couronne à un fils qu'il laissa encore au berceau. La veuve, pressée par Ferdinand, avoit appelé Soliman à son secours. Il vient plein de tendresse pour son protégé, bat l'Autrichien, fait les plus belles protestations à la mère, caresse l'enfant, les relègue l'un et l'autre dans une petite ville, et déclare la Hongrie province de son empire. Il y joignit la Transylvanie, l'Albanie, la Valachie, la Moldavie, plusieurs îles de l'Archipel, où il fit flotter son pavillon sous les ordres des célèbres corsaires Barberousse et Dragut. Enfin, Soliman étendit sa réputation aux deux extrémités du monde. En même temps qu'il soumettoit Bagdad sur le Tigre, fidèle à François Ier., son allié, il joignoit sur les mers, le croissant à l'oriflamme de France, faisoit des irruptions en Perse, et menaçoit l'Allemagne d'une invasion, lorsque la mort l'enleva à soixante-quatorze ans, après quaranteun ans d'un règne qui finit encore par un triomphe. Zigeth, ville de Hongrie, qu'il assiégeoit, se rendit comme il

expiroit.

Soliman eut le défaut qu'un poète reproche au dieu d'un fleuve, Uxorius Amnis, trop de complaisance pour sa femme. Roxelane, dans le dessein d'assurer l'empire à Bajazet, son fils chéri, inspira des soupçons à l'empereur contre Mustapha, né d'une autre femme, prince estimable par ses belles qualités. Le père, ne voyant que par les yeux de la marâtre, appelle auprès de lui l'infortuné Mustapha, et sans l'entendre, le fait étrangler en sa présence. Il fut puni de son injuste cruauté par la discorde qui s'éleva entre ce même Bajazet et Sélim, autre fils de Roxelane. Ils levèrent des troupes l'un contre l'autre. Quand Soliman voulut les accorder, Bajazet lui écrivit insolemment de ne se point mêler de leur querelle. Roxelane étoit morte. Son favori, frappé de l'indignation du père, succomba. Il se sauva en Perse. La vengeance de Soliman l'y poursuivit, et trouva le moyen de l'immoler, dans cet empire étranger, aux mânes de l'infortuné Mustapha. Il ne lui restoit plus, quand il mourut, que ce Sélim, qui lui succéda. Avant Soliman, les Turcs n'avoient que des comme il

u'un poète , Uxorius ce pour sa ssein d'asfils chéri, eur contre femme, qualités. les yeux de lui l'inentendre. ce. Il fut ar la dise  $oldsymbol{B} ajaze oldsymbol{t}$ elane. Ils re l'autre. accorder, ent de ne le. Roxefrappé de aba. Il se de Solile moyen étranger, tapha. Il mourut, a. Avant

que des

contumes non écrites; il les recueillit, et en fit un code qu'on suit encore aufourd'hui dans l'empire ottoman, d'où il a acquit le surnom de faiseur de

règles, ou législateur.

Afin de tenir secrète la mort de Soliman, jusqu'à l'arrivée de Sélim, qui étoit dans son gouvernement, le grandvisir fit tuer ses médecins et ceux qui avoient droit de l'approcher. Ainsi, Sélim fut le premier qui apprit à Constantinople et à l'armée, la mort de son père. Soliman fut proclamé martyr, parce qu'il étoit mort faisant la guerre aux infidèles; et conquerant, parce que ses troupes, en son nom, prirent deux villes après sa mort. La première opération de Selim, fut la paix avec l'Allemagne et la Perse. Il détacha de l'empire de Russie trente mille Tartares nogays, dont il peupla la Crimée, sit rentrer dans l'obeissance l'Yemen, où s'étoient manifestés des mouvemens de révolte. Sa conquête de l'île de Chypre sur les Vénitiens est célèbre. Mais la fameuse victoire des Vénitiens sur les Ottomans, dans le golphe de Lépanthe, a passé chez les chrétiens comme une compensation du premier avantage. Un seigneur turc donna dans le temps une idée assez juste de ces deux événemens.

« La perte de la slotte, dit-il, est pour « Sélim ce que la barbe est pour un « homme à qui on l'a rasée, et à qui « elle revient ; au lieu que la perte de « Chypre est pour la république, comme « la perte d'un bras, qu'on ne recouvre « point quand il a été coupé ». En effet, Sélim remit bientôt en mer une autre flotte, qui l'aida à écarter les Espagnols de l'Afrique, et à faire reconnoître son autorité à Tunis et à Alger. Depuis ce temps, la Porte y a toujours joui plus ou moins de l'ascendant que Sélim s'y est procuré. Ce prince a peu fait la guerre par lui-même, cependant il n'en a pas moins passé pour brave. La nature semble l'avoir distingué de ses prédécesseurs pour la douceur. Il étoit familier avec ses domestiques, aimoit une honnête raillerie, la conversation des savans, et les farces des bouffons. On le lone pour sa libéralité, sa clémence, son équité. Personne n'a été plus régulier dans ses dévotions. Il étoit trèsscrupuleux, excepté pour le vin, qu'il aimoit, et dont il usoit largement. Cet ami dangereux le tua à cinquante-deux ans, après huit ans et cinq mois et demi de règne.

AmurathIII, Il ne faut plus s'attendre à trouver 12e. sultan. dans l'histoire turque de ces événemens

, est pour st pour un e, et à qui a perte de ne, comme e recouvre o. En effet, une autre Espagnols noître son Depuis ce joui plus Sélim s'y eu fait la ant il n'en La nature es prédétoit famimoit une ation des ns. On le lémence, lus régutoit trèsin , qu'il ient. Cet nte-deux mois et

trouver énemens

qui étonnent, attachent le lecteur, et fixent l'attention. Je comparerois volontiers cet empire à un fleuve, qui, à force d'épouvanter par ses fréquentes inondations les habitans des plaines qui l'avoisinent, leur a fait prendre la précaution de le resserrer dans son lit, par des digues qui les mettent à l'abri de ses ravages. De même les voisins des Turcs, sans cesse harcelés par eux, sur-tout en Europe, ont élevé des boulevards, comme autant de digues contre les irruptions subites, et ont entretenu des corps d'armée toujours prêts à s'opposer aux invasions. Quant à l'Asie, pour me servir de la même comparaison, le torrent dévastateur a continué de s'y répandre de temps en temps, même au loin, parce qu'il n'y est pas contenu et réprimé par les mêmes moyens; mais les Turcs s'y confondant avec les peuples qui ne leur résistent pas, ressemblent à un fleuve qui se perd dans les sables, sans mériter qu'on se donne la peine de suivre son cours. Ainsi les assauts, les combats, les négociations, étant presque toujours les mêmes, à quelques nuances près, on ne s'arrêtera en ce genre qu'aux faits qui présenteroient quelque singularité piquante, ou dont les suites ont eu un

intérêt marqué. Il est donc possible que la vie d'un sultan Turc, quoique bien nourrie de faits d'armes et de traités, se réduise à des événemens domestiques

en petit nombre.

Telle est celle d'Amurath III, quoiqu'il ait vécu cinquante ans, dont il régna vingt. Il a commencé par une atrocité qu'on doit, disent les auteurs, attribuer plutôt à une coutume politique qu'à un penchant de ce prince pour la cruauté. Il fit étrangler en sa présence ses cinq frères; mais il ne put s'empêcher de répandre des larmes à la vue de ce tragique spectacle. La politique exigeoit-elle donc qu'il en fût témoin? Les janissaires se révoltèrent, et il fallut les appaiser par des largesses; mais dans une autre occasion, les voyant entourer son palais, Amurath fit ouvrir ses portes, et fondit sur eux à la tête de ses domestiques. Cette audace lui réussit, et ils rentrèrent dans le devoir. C'est peut-être pour occuper cette milice indocile, qu' Amurath, qui, dit-on, n'aimoit pas la guerre, la fit perpétuellement contre les Perses, souvent contre les Allemands, fréquemment contre les Vénitiens. Il soumit la Géorgie, la perdit, la recouvra; eut des succès et des revers chez les Druses, les Turcomans, possible que oique bien de traités, omestiques

III, quois, dont il ar une atroteurs, attrie politique rince pour en sa préil ne put larmes à la La polir'il en fût voltèrent, largesses; lesvoyant h fit ouvrir la tête de e lui réuse devoir. cette miui, dit-on, erpétuelent contre contre les e, la perès et des

comans,

dans la Crimée, la Valachie, la Croatie, la Transylvanie: variétés qui confirment notre observation sur les bornes posées désormais aux invasions des Turcs.

Dix-neuf frères étranglés, dix concubines enceintes de son père jetées à la III, 139 sulmer, tels sont les prémices du règne de Mahomet III: Est-ce encore là de la politique? Trois révoltes de janissaires éclatèrent sous son règne. Deux furent appaisées par de l'argent, et la troisième par le sacrifice de ses ministres. Il sauva sa mère, dont la soldatesque lui demandoit la tête. Il la sauva en l'éloignant pour un temps du gouvernement. Trop de confiance dans les femmes qui l'environnoient étoit chez lui un vice héréditaire ; car on l'a aussi reproché à Amurath.

Non moins cruel pour sa propre race que pour celle de son père, Mahomet immola, sur de simples soupçons, son fils aîné, prince très-estimé. Il ne prit d'autre part aux guerres de son temps que de les ordonner. Plongé dans les délices de son sérail, il ne donnoit aux affaires que l'attention qu'il ne pouvoit leur refuser. Ses sujets le payoient bien de son indifférence: il n'en étoit ni craint, ni aimé; par-conséquent il mourut peu

Mahomet tan, 1595.

regrette, dans la vigueur de l'âge, après neuf ans de règne.

m

et

m

qı

la

to

m fit

 $\mathbf{il}$ 

ch

sei

po

vin

qu

ne

po

qu

рé

tro

fré

de

CC

tr

 $\mathbf{T}$ 

61

aı

Ahmed ler. 14e. sultan. 1604.

Pour la première fois, les rênes de l'empire furent remises à un mineur, étant confiées à Ahmed I, qui n'avoit que quinze ans; mais ses jeunes mains n'en parurent point embarrassées. Il commença par éloigner la sultane, son aïeule, dont l'ambition et l'esprit intrigant avoient causé tant de chagrin à son père. Il eut besoin de fermeté pour rétab!ir dans toutes les parties du gouvernement le bon ordre, que la foiblesse de Mahomet avoit laissé altérer; mais les janissaires devenant tous les jours plus mutins, lui causèrent de l'inquiétude, et il ne s'en débarrassa qu'en les envoyant en Asie. Sous son règne commencèrent, à Constantinople, les incendies, qui sont devenus si fréquens dans cette capitale. On prétend qu'ils éclatent seulement lorsque le peuple est mecontent, et que c'est la manière de faire des remontrances. Sous le même règne on voit le premier exemple de la résignation avec laquelle les grands s'abandonnent au fatal cordon, sur un simple ordre du sultan. Ainsi finit ses jours le grand-visir, auquel Ahmed avoit des obligations. On dit qu'il n'étoit pas cruel, cependant il commit des

'âge , après

s rênes de n mineur, qui n'avoit ines mains rassées. Il tane, son sprit intrigrin à son é pour rélugouver-

foiblesse erer; mais les jours l'inquiéqu'en les gne come, les infréquens nd qu'ils euple est nière de

le même ple de la ands s'a-

sur un finit ses

Ahmedl n'étoit

nit des

meurtres dans son sérail, par jalousie et par brutalité. Il y entretenoit trois mille femmes, toutes chrétiennes, payoit quarante mille hommes, seulement pour la chasse du faucon; et pour mettre toutes les exagérations ensemble, les murailles de la superbe mosquée qu'il fit bâtir en émulation de Sainte-Sophie, il les incrusta de deux cents tables d'or, chargées du nom du prophête, et de sentences entourées de diamans, qui portent le prix de chaque table au moins à cinquante mille écus. Qu'on juge du reste de la dépense. Ahmed a vécu vingt-neuf ans, et en a régné quatorze.

Il eut un frère pour successeur; ce qui feroit l'éloge de son humanité, si on 15e. sultan. ne savoit que Mustapha dut la vie à la politique des grands, qui, ne voyant que ces deux rejetons de la maison impériale, lorsque Ahmed monta sur le trône, l'obligèrent de conserver son frère. Ce prince, uniquement occupé de ses plaisirs, se montra indigne de la couronne. On l'avoit tiré d'une cellule dans le sérail; on l'envoya, au bout de trois mois, dans une prison aux Sept-

Tours.

On mit à sa place Othman, son neveu, Othman II, fils aîné d'Ahmed; il n'avoit que huit ans : ce n'étoit donc pas à lui que les

Mustapha, 1617.

ni

so

au

di

tu

tis

le

рe

ar

ha

ce

ce

ju

do

fru

gr

et

so

les

SO

116

bı

pa

00

qı

pa

P<sup>\*</sup>

janissaires auroient dû imputer le crime énorme, à leurs yeux, de transférer son trône en Asie, parce qu'il ne pouvoit pas les chasser de Constantinople, où ils le tourmentoient par lours révoltes perpétuelles. A la vérité, ils marsacrèrent le grand-visir, qu'ils croyoient auteur du projet: mais leur fureur s'étendit jusqu'au jeune empereur. Ils le déposèrent, l'enfermèrent dans une prison, et en tirèrent l'imbécile Mustapha. La première opération de ceux qui gouvernoient sons son nom, fut le meurtre du jeune Othman, étranglé à douze ans, la quatrième année de son règne. L'oncle profita peu du malheur de son neveu : la même incapacité qui l'avoit fait tomber du trône l'en précipita encore, mais avec des circonstances humiliantes. Il fut traité comme un fou, promené sur un âne, exposé à la risée et aux injures de la populace; puis reconduit en prison, ou son successeur le fit étrangler.

Amurath IV, 17e. sultan. 1022.

Ce successeur fut Amurath IV, frère de l'infortuné Othman. Il épronva d'abord les mêmes disgrâces que son frère de la part des Janissaires, mais il les dompta lorsque l'âge lui permit de se mettre à la tête de ses armées. Alors il ne se vit plus exposé à aucune rebellion,

ter le crime nsférer son ne pouvoit inople, où ars révoltes s marsacrecroyolent eur fureur pereur. Ils t dans une écile Muson de ceux om, fut le étranglé à née de son du malheur capacité qui l'en précirconstances me un fou, à la risée et ; puis reaccesseur le

pronva d'ale son frère mais il les rmit de se es. Alors il rebellion, ni de cette milice effrénée, ni des autres troupes. Aucun sultan n'a été aussi absolu, aucun n'a été aussi redouté, ni aussi redoutable. On rapporte qu'en dix-sept ans qu'il régna, il tua on fit tuer quatorze mille hommes. Ses divertissemens étoient de courir la nuit dans les rues le sabre à la main, et de frapper tous ceux qu'il rencontroit. Il lui arrivoit aussi de tirer des chambres hautes de son palais, des flèches sur ceux qui passoient. Ce prince étoit excellent archer, très-bon cavalier, brave jusqu'à l'intrépidité. En campagne, il donnoit à ses soldats l'exemple de la frugalité et de l'éloignement de toute délicatesse. Il n'usoit que de nourriture grossière, n'avoit pour lit qu'un tapis, et dormoit la tête posée sur la selle de son cheval. On loue sa capacité pour les affaires, son esprit vif, pénétrant et solide.

Il lui falloit ces qualités, pour qu'il ne lui arrivat aucun mal de ses nombreux défauts, dont il ne se cachoit pas, sur-tout de l'ivrognerie, vice si odieux aux Musulmans. On auroit dit qu'il prétendoit la mettre en honneur, par son affectation à appeler pour compagnons de ses débauches, les gens les plus graves, juges et ministres de la religion. Il permit de vendre publiquement du vin , parce qu'il l'aimoit, et défendit de fumer du tabac qu'il détestoit. Le goût du vin lui fut inspiré par l'aventure suivante. Se promenant déguisé, dans les rues de Constantinople, il apercut un homme qui se rouloit par terre, et excitoit les risées de la populace : il demande ce que c'est, on lui dit que c'est un homme qui a trop bu de vin; en même temps l'ivrogne se lève, et ordonne impérieusement au sultan de se déranger. « Comment, répond l'em-« pereur, tu me commandes de me ran-« ger, moi quisuis le sultan Amurath? « — Et moi, riposte cet homme, je suis « Mustapha l'ivrogne ; si tu veux me « vendre cette ville, je serai à mon tour « sultan Amurath, et toi tu seras Mus-« tapha l'ivrogne. Et de l'argent, pour « l'acheter, répond Amurath? que « cela ne t'embarrasse pas, réplique « l'ivrogne ; je ferai plus , je t'acheterai « toi-même. Il se recouche, et se met « à dormir ».

Amurath ordonne qu'on le porte au palais. Mustapha, en se réveillant, se trouvant dans une chambre magnifique, ne sait s'il rêve, s'il ne seroit pas en paradis, et interroge ceux qui sont autour de lui. Ils lui racontent son

pela Api par sou a II « m « SC dit ( ac « es gaît boit pand la te veau le ra qu'il taph

ave

cepe mur où il sans meu

qu'i « éc « pa

riak qui

cuis

publiquemoit, et dél détestoit. par l'avenit déguisé, ole, il apert par terre, opulace: il lui dit que bu de vin; e lève, et u sultan de pond l'emde me ran-Amurath? nme, je suis u veux me à mon tour seras Musgent, pour rath? que , réplique t'acheterai et se met

e porte au
eillant, se
magnifiseroit pas
qui sont
atent son

aventure. Il est saisi de frayeur, en se rappelant le caractère cruel d'Amurath. Après quelques réflexions, il prend son parti, demande un pot de vin, et le met sous sa veste. Introduit devant le sultan: « Il me faut, lui dit le prince, tant de « millions pour le prix de la ville; où « sont-ils »? Mustapha tire son pot, et dit : « Sultan, voilà ce qui pouvoit « acheter hier Constantinople : ce trésor « est préférable à celui de l'univers ». La gaîté de l'ivrogne frappa le sultan; il boit, sent une douce chaleur qui se répand dans ses veines, s'endort, se réveille la tête un peu ébranlée, boit de nouveau, par le conseil de Mustapha, pour le rassurer, et en prend si bien le goût, qu'il ne peut plus s'en passer, et Mustapha devient son principal favori.

Tiriaki, fumeur intrépide, effrayé cependant par les édits menaçuns d'A-murath, s'étoit fait une fosse sous terre où il alloit fumer à son aise. L'empereur, sans doute averti, le surprend. Le fumeur alloit payer cher son plaisir, lorsqu'il s'égrie: « Va-t-en loin d'ici, ton « édit est fait pour là haut, et ne s'étend « pas sous terre ». Cette saillie sauva Tiriaki. Amurath aimoit les jouissances qui le rapprochoient du peuple, faire la cuisine, aller acheter lui-même du vin

au cabaret, boire sans façon avec ceux émi qu'il rencontroit. Un plaisir d'empereur qu'il se donnoit quelquefois, étoit de faire des mariages bizarres, de femmes de quatre-vingts ans avec des jeunes gons de quinze ou vingt, et de jeunes filles avec des vieillards décrépits. Il mourut à l'âge de trente-un ans. Amurath ne laissa point d'enfans. Il avoit une bizarre fantaisie, c'étoit d'être le dernier de la race ottomane; et pour cela, il eut dessein de faire mourir son frère Ibrahim, mais il donna l'ordre trop tard.

Ibrahim, 18e.

Lorsque les grands vincent à la prison sultan. 1639. où Ibrahim languissoit depuis quatre ans, entre la vie et la mort, il se barricada, et refusa de laisser entrer personne. Il fallut lui apporter le corps de son frère. Cette vue le rassura : il ouvrit. On le plaça sur le trône. Il fut pour la volupté, ce qu'avoit été son frère pour la déLauche. Mais il ne sut pas comme lui, alterner les affaires avec les plaisirs. Sa mèrés'empara du gouvernement. Elle soutint son empire sur son fils, en lui fournissant avec profusion, les objets les plus capables d'entretenir ses desirs effrénés. Tous ceux qui vouloient gagner ses bonnes grâces, ministres et généraux, se piquoient de la même

leur de s ren ses un

le s Le une neu sion

que. renv viol

Le seig sulta mer

saire cons son

que. l'àge régr

mec sing him l'aut

règn un s d'empereur ois, étoit de , de femmes des jeunes et de jeunes décrépits. Il ans. Amuans. Il avoit oit d'être le ne; et pour mourir son onna l'ordre

nt à la prison epuis quatre , il se barrientrer per-· le corps de ra: il ouvrit. fut pour la frère pour pas comme les plaisirs. ement. Elle fils, en lui les objets ir ses desirs uloient gaministres et e la même

n avec ceux émulation, mais il ne s'en tenoit pas à leurs offrandes. Une intrigante chargée de ses ordres parcouroit les bains, et lui rendoit compte des beautés dignes de ses regards. Malheureusement, elle fit un tel éloge de la fille du muphti, que le sultan proposa au père de l'épouser. Le père, dans la crainte que ce ne fût une fantaisie passagère, refusa cet honneur. Emporté par la fougue de sa passion, l'empereur la fait enlever, la garde quelques jours dans son sérail, et la renvoye à son père avec mépris. Cette violence lui coûta la couronne et la vie. Le muphti, de concert avec d'autres seigneurs mécontens de la mollesse du sultan, de sa nullité dans le gouvernement, suscitent une sédition de Janissaires. Ibrahim ne pouvant résister, consent à être déposé, et confiné dans son appartement avec la vie sauve; mais quelques jours après, il fut étranglé, à l'age de trente-trois ans, après en avoir régné dix.

Il étoit le dernier des trois fils d'Ah-MahometIV, med qui se succédérent, et par une 19e. sultan. 1649. singularité remarquable, trois fils d'Ibrahim montèrent sur le trône l'un après l'autre. Autre singularité , Mahomet

règne avec éclat trente-cinq ans. Après un si long espace de temps, qui auroit consolider sa puissance, il est force d'abdiquer, et survit cinq ans à sa déposition, sans être troublé ni inquiété dans son appartement qui lui servoit de prison. Rare exemple de l'instabilité des choses humaines! Ses exploits ne sont pas encore si éloignés de nos jours, qu'on ne se rappelle le fameux siége de Candie, dont la prise a assujéti l'ancienne Crète au croissant. Au commencement du siècle, les pères racontoient aux enfans les combats dont ils avoient été témoins presque sous les murs de Vienne, lorsque le grand Sobieski rendit vains les efforts des Musulmans. Les armes de Mahomet furent plus heureuses contre Bude, capitale de la Hongrie. Toutes ces parties de l'Allemagne, limitrophes de l'empire Turc, ont toujours été ravagées par les généraux de ce sultan, qu'on a accusé de n'avoir su faire ni la paix ni la guerre, parce que ses revers ont été plus fréquens que ses succès. Comme ces disgrâces de la fortune se sont plus multipliées les quatre dernières années de sa vie, elles ont servi de prétexte à la conspiration qui lui a ravi le diadême.

Il régnoit de la mésintelligence entre les premiers officiers de l'empire, causée par l'ascendant du grand - visir sur

Mal abus mên son au c Sina gnés nistr que rever d'arg leur nistre l'arm sultar bien assen avoit droit dema reur l'arm se fa taçon

« mé

« la ·

« la

« pei

po

SOI

arm

il est force ns à sa déni inquiété stabilité des oits ne sont e de Candie, cienne Crète ncement du nne, lorsque ns les efforts de Mahoontre Bude, tes ces partrophes de été ravagées an, qu'on a ni la paix ni ès. Comme se sont plus ères années de prétexte ravi le dia-

gence entre - visir sur

Mahomet. Ce ministre avoit souvent abusé de la confiance de son maître, et même fait punir , pour excuser ou cacher ii servoit de son incapacité, des hommes qui auroient au contraire mérité d'être récompensés. Sinan Pacha, un des capitaines désijours, qu'on gnés à la mort par la vengeance du ministre, profita de la mauvaise humeur que donnoient aux troupes quelques revers, et sachant qu'il n'y avoit point d'argent au trésor, les excita à demander t aux enfans leur paye ou la tête du visir. Ce ministre épouvanté, quitta secrètement l'armée, et vint le premier annoncer au sultan ce qui s'y passoit; mais tout avoit bien empiré après son départ. Dans une assemblée des principaux chefs, Sinan avoit fait décider qu'on ne s'en tiendroit pas à la tête du visir; mais qu'on demanderoit la destitution de l'empereur lui-même. Après cette résolution, vers ont été l'armée part pour Constantinople. Elle se fait précéder par une lettre de la façon de Sinan, qui disoit : « Que l'ar-« mée alloit à Constantinople, non dans « la vue de rien commettre qui sentît « la sédition, ni d'attenter contre la « personne sacrée de sa hautesse ; mais, « pour lui demander justice de la trahipire, causée « son et désertion du visir ». Comme l'armée approchoit toujours, il fallut

bien livrer le malheureux, qui fut massacré.

« c

« c

« r

« r

se r il n

deu

Ma

mai

peu

des

pas

par

pen traî

fair

ress

opp

app

son

lui « L

« tı

« v

« n

« r « à

« q

Le Sultan, afin de gagner Sinan, lui offrit la place de grand-visir. Il l'accepta, Aussitôt il devint suspect aux séditieux, à juste titre à la vérité, puisque parvenu au terme de ses desirs, l'ambitieux commença à faire tous ses efforts pour maintenir celui qui l'avoit élevé. On s'apercut de ses manœuvres. Il perdit tout crédit, et la confiance de la faction tomba sur deux autres qui allant droit à leur but, vinrent dire sans ménagement à leur souverain, à la tête d'une troupe imposante, que le corps des gens de loi, la milice et tout le peuple le déposoient, l'exhortoient à quitter le sceptre de bonne grace, et à le résigner à son frère Soliman. Mahomet écouta avec assez de sang froid cette sommation, et commença à entrer en explication sur sa conduite. « Je « ne suis pas venu, interrompit brus-« quement celui qui portoit la parole, « pour entendre votre apologie, mais « pour vous commander au nom de « la nation musulmane, de quitter le « trône. Il n'y a que ce moyen de sauver « votre honneur et votre vie ». Le triste Sultan répondit : « Puisque c'est « sur ma tête que doit tomber la colère

qui fut masr *Sinan* , lui Il l'accepta. x séditieux, que parvenu l'ambitieux efforts pour élevé. On es. Il perdit de la faction allant droit ms ménagea tête d'une e corps des ut le peuple t à quitter le et à le rési-. Mahomet froid cette a à entrer duite. « Je ompit brusit la parole, ologie, mais au nom de

le quitter le

en de sauver

vie '». Le uisque c'est

per la colère

« divine irritée par les péchés des Mu-« sulmans, allez dire à mon frère, « que Dieu déclare sa volonté par la « bouche du peuple, et qu'à lui ap-« partient de gouverner désormais l'em-« pire Ottoman ». Après ces mots, il se renferma dans son appartement, d'où il ne sortit plus. Il vécut cinquantedeux ans, et en régna trente-cinq. Mahomet ne commanda presque jamais lui-même ses troupes; et c'est peut-être la seule cause du soulèvement des soldats, qui ne le connoissoient pas personnellement. Il se distingua par sen penchant à la clémence. Cependant au moment de la révolte, entraîné par la circonstance, il voulut faire mourir son frère, afin d'ôter cette ressource aux rebelles, mais on s'y opposa.

Lorsque le député des révoltés vint Soliman II. apporter à Soliman la démission de 20e. sultan. 1685. son frère, il fut étonné d'entendre de lui cette réponse : « Eh! au nom du

« Dieu immortel, pourquoi venir ainsi « troubler mon repos? Laissez-moi, je

« vous en conjure, passer en paix dans

« ma retraite, le peu de jours qu'il me « reste à vivre. Que mon frère continue

« à gouverner l'empire, c'est un droit

« que la nature lui donne; pour moi je

m

le L

à

5i

Sa

et

ce

pil

ge

leu

ma

sui

l'ét

toi

ma

inf

rac

réu

dis

per

tor

voi

gré l'oi

dro

daı

 $\mathbf{de}$ 

tue

« ne suis né que pour méditer les choses « de la vie éternelle ». On eut beaucoup de peine à le déterminer. Il fallut presque de la violence pour l'arracher de sa prison. Il ne s'assit sur le trône qu'en tremblant. Pendant qu'on le haranguoit, il regardoit de tous côtés d'un air inquiet, comme s'il eût dû voir paroître à chaque instant son redoutable frère avec les muets, et leur fatal cordon. Cependant il se rassura, et s'accoutuma à se voir demander des ordres.

Son premier soin fut de confirmer Sinan dans la dignité de grand-visir. N'ayant plus besoin que d'obéissance, le mistre travailla à appaiser la révolte des chess qui avoient coopéré avec lui à la sédition. Se voyant exposés à être punis par leur ancien complice, ils firent soulever les janissaires contre lui. On le traite de conspirateur et d'ennemi de Soliman, qu'il vouloit, dit-on, détrôner. Sinan est attaqué dans son palais. Il se défend avec vigueur, succombe enfin et est coupé en morceaux. Les janissaires désignent et font nommer pour son successeur une de leurs créatures, qui bientôt excite le mécontentement parmi ses protecteurs. Ils l'accusent de vouloir diviser les janissaires afin de les affoiblir. Cette troupe

rles choses t beaucoup lut presque cher de sa rône qu'en naranguoit, 'un air inoir paroître ntable frère al cordon. accoutuma

confirmer grand-visir, béissance, r la révolte ré avec lui osés à être olice, ils ficontre lui. et d'ennemi , dit - on, é dans son gueur, sucmorceaux. font nomne de leurs le méconcteurs. Ils r les janisette troupe mutine s'aperçoit de cette ruse, devine le projet, et massacre le nouveau visir. Le peuple se porta dans cette sédition à des excès inconnus aux Turcs. Il viola si on peut se servir de ce terme, le sanctuaire du sérail, en tira les femmes et les traîna nues par les rues. Après cette licence, rien ne fut respecté, le

pillage des riches devint général.

L'Uléma, c'est-à-dire le corps des gens de loi, qui avoient contribué par leurs murmures à l'avilissement de la majesté impériale et aux désordres qui suivirent, s'assemblent, font arborer l'étendard de Mahomet, et envoient partout des coureurs, sommer les Musulmans qui ne voudroient point être jugés infidèles, de se rendre auprès de l'étendard. Il y accourent en foule. D'autres racontent différemment la cause de cette réunion, qui mit fin à la sédition Ils disent qu'après cinq mois d'anarchie, pendant lesquels les janissaires tuoient tous ceux qui leur déplaisoient, élevoient et détruisoient les pachas à leur gré, une bagatelle fit rentrer tout dans l'ordre. Quatre janissaires usant de leur droit ordinaire, volent des mouchoirs dans une boutique. Les marchands las de ces brigandages, prennent les armes, tuent deux des voleurs. Un Emir, c'est-

Tom. 7.

à-dire un descendant de Mahomet. simple particulier, met un linge blanc au bout d'un bâton, et s'écrie: « Que « tous les véritables Musulmans se ren-« dent au sérail, pour prier le sultan « d'arborer l'étendard du prophête, afin « d'exterminer les rebelles ». Certainement, dans cette multitude réunie autour de l'étendard sacré, il s'en trouvoit un grand nombre zélés partisans de la révolte; cependant, quand l'empereur leur demanda ce qui les amenoit, ce qu'ils desiroient, tous s'écrièrent qu'ils vouloient qu'on fît mourir les chefs de la milice séditionse, leurs premiers instigateurs. Ils furent sur-le-champ livrés au supplice. La foule s'écoula, chacun. rentra paisiblement dans sa maison. Le commerce et les affaires reprirent leur train ordinaire. Presqu'en un instant, cette ville si troublée pendant huit mois prit un aspect tranquille. Il paroît que cette pacification fut plus l'ouvrage de la lassitude, que de la prudence. Les provinces qui, par contre-coup, avoient été agitées, rentrèrent aussi dans le calme.

sτ

p

K

ge

ni

ta

fir

οu

cii

le

ap

ĊО

ľE

le-

pa

Soliman n'étoit que spectateur de la tempête: comme un voyageur renfermé dans le vaisseau, il se laissoit Dalotter par les flots, sans se mêler de nge blanc e: « Que ns se renle sultan phête, afin Certaineréunie auen trouvoit isans de la 'empereur ienoit, ce erent qu'ils es chefs de emiers insnamp livrés la, chacun. maison. Le rirent leur n instant, t huit mois paroît que ouvrage de dence. Les ip, avoient si dans le

ahomet,

ateur de la geur rense laissoit e mêler de la manœuyre; trop heureux de ce qu'un coup de vent favorable le fît arriver au port; mais il s'en falloit bien que l'horison mahométan jouît de cette sérénité que désiroit l'indolence de Soliman. Il soutenoit contre l'Allemagne et Venise, une guerre désastreuse. Les revers furent accablans, engagèrent le sultan à faire des démarches sourdes pour la paix. La cour de Vienne ne sut pas profiter des circonstances; elle mit le marche trop haut, et pendant qu'elle chicanoit sur les conditions avantageuses offertes par la cour ottomane, parut Kiupruli Mustapha, pacha, qui ré-

généra l'empire.

Cet homme ne s'étoit mêlé des derniers troubles, qu'autant qu'il falloit pour se soustraire au danger. Quand ils furent finis, la connoissance de ses talens et le besoin qu'on en avoit, le firent élever à la charge de Caimacan, ou gouvernenr de Constantinople; les circonstances devenant plus critiques, le sultan le nomma grand visir. Aussitôt après son installation, il assemble un conseil, composé des grands officiers de l'Empire, et demande; « Faut-il faire la « paix ou la guerre ? » Le muphti parle le premier, opine pour la paix. La plupart suivent son avis, et on apprend au grand-visir qu'il y a à la cour de Vienne des envoyés secrets chargés de la négocier. « Cela ne m'étonne pas, reprit vi-« vement Kiupruli, vu la manière dont « on se conduit depuis sept ans avec les « Allemands; ce n'est que manque de « capacité dans les généraux, qu'aveu-« glement dans les conseillers, et dans « les gens de loi un cœur gâté, ou une « ame lâche, possédée de la crainte. Les « visirs et les seraskiers n'ont songé « qu'à assembler de nombreuses ar-« mées, et les conseillers qu'à remplir « les coffres du sultan à tout prix. L'U-« léma, content d'être bien renté, et de « jouir des douceurs du repos, s'est peu « embarrassé si l'Empire étoit bien ou « mal gouverné, et de réformer les a mœurs et les vices du peuple, sources « des calamités présentes; aussi ont-ils « donné les mains aux premières pro-« positions de paix, et ont, en quelque « sorte, forcé les Musulmans à l'accep-« ter. Puis, quand il a plu à Dieu, irrité « par tant d'infidélités, d'éloigner la « paix qu'on proposoit à des conditions & honorables, ils ont eu recours à leur « ancienne methode, de blâmer les sul-« tans, quoique tout le mal vînt d'eux. « Est-il surprenant après cela, que « Dieu n'ait pas assisté les Musulmans?

«

«

((

((

((

((

((

ne

80

po

de

po

ex

fai

qu

en

gr

qu

e Vienne e la négoreprit viière dont savec les anque de qu'aveu-, et dans , ou une ainte. Les ont songé reuses ar-'à remplir prix. L'Uenté, et de , s'est peu it bien ou ormer les e, sources ssi ont-ils ières pron quelque à l'accepieu, irrité loigner la onditions ours à leur er les sulıînt d'eux. cela, que usulmans?

« Les promesses de notre prophète sup-« posent certaines conditions préalables; « des cœurs purs dans les soldats, la « pratique des bonnes œuvres, et l'a-« mour de la justice dans ceux qui sont « préposés au gouvernement des peu-« ples. Toutes ces vertus sont bannies « d'entre nous; mais donnez moi seu-« lement douze mille vrais sectateurs de « l'Alcoran, gens d'un cœur et d'un es-« prit pur, et j'espère avec l'aide de « Dieu, humilier les infidèles, quelque « nombreuses que soient leurs ar-« mées ».

Après cette vive censure, qui tomboit directement sur la plupart de ceux qui l'écoutoient, Kiupruli sait décider la continuation de la guerre. Il rompt la négociation de Vienne, et met tous ses soins à lever une bonne armée et à la pourvoir de munitions. Le trésor étoit absolument épuisé. Il examine sévèrement l'emploi qui avoit été fait des deniers, taxe ceux qui pouvoient supporter l'impôt, retranche toutes les exemptions, supprime les autres abus, fait rentrer dans le trésor les sommes que les pachas, commis ou les fermiers en divertissoient par leurs fraudes, le grossit des fondations ou dépôts d'argent que la dévotion superstitieuse avoit anciennement légués aux colléges des Imans. Le chef traita cette action de sacrilége. Kiuprali répondit que des richesses destinées à des usages religieux, devoient être employées à des guerres

"

((

le

di

pe

de religion.

Ce pieux motif lui servit merveil!eusement à former son armée. On mettoit avant lui de la violence dans les enrôlemens: Kiupruli déclare, au contraire, que, comme il a dessein de ne confier le commandement à d'autre qu'à lui même; il ne veut recevoir aucun soldat enrôlé par force. « Seulement, dit-il, je remets « devant les yeux aux Musulmans, que « par le précepte de Dieu et de son « prophète, il n'est permis à personne « d'éviter le martyr, et de désespérer « du succès, quand on s'arme pour la « défense de la loi, et pour extirper « les infidèles. Ainsi, ajoutoît-il, tout « bon Musulman, qui se croit en cons-« cience obligé de suivre cette loi , n'a « qu'à venir s'enrôler, s'il est dans la « disposition de souffrir tout pour la « foi. Celui, au contraire, qui doute ou « craint de s'exposer au martyr, ou qui « a des affaires indispensables qui peu-« vent l'excuser devant Dieu, peut en « toute liberté rester chez lui. Là, après « s'être purifié de ses péchés, il doit

lléges des tion de saue des rireligieux, es guerres

erveilleun mettoit es enrôlecontraire. confier le lui même; dat enrôlé , je remets pans, que et de son personne lésespérer e pour la r extirper ît-il, tout t en conse loi , n'a t dans la t pour la i doute ou r, ou qui s qui peu-, peut en Là, après

s, il doit

« tâcher par ses prières d'obtenir la bé-« nédiction de Dieu sur les armes de « l'empire; et quand même il seroit de « profession militaire, non-seulement il « ne sera ni recherché ni puni, mais « même il recevra sa paie comme s'il « étoit à l'armée. » Personne ne voulut être exempt; et par l'application d'une simple sentence de l'Alcoran, le visir leva en très-peu de temps plus de soldats, et de meilleurs, que n'en produisoient les ruses, les meuaces et les violences employées pour complèter les armées.

Kiupruli tint parole, se mit lui-même à la tête de la principale armée; et pendant que les autres, comme si elles eussent déjà senti son influence, commençoient à obtenir des avantages, pour redonner aux troupes la confiance par quelque action d'éclat, il alla assiéger Belgrade. Il prit cette forteresse, et se disposoit à suivre ses brillans succès, lorsque la crainte de la mort prochaine du sultan, attaqué d'hydropisie, le rappela à Constantinople. Ce prince mourut à cinquante-deux ans, dans la quatrième année de son regne. Nul sultan ne l'a approché pour l'observation de la loi : quoiqu'il eût peu d'esprit, il lisoit beaucoup, il étoit fort simple dans ses manières, et plus propre à être dervis

qu

tre

m

Vis

nie

ha

pa

qu

En l'às

tou

ver

ser

viv

plu

frè

All

par

ran

ses

les

me

COL cla

cor

por

teu Tu

heu

que souverain.

Almed II, 1 91.

Digne frère de Soliman, Ahmed II, are. sultan. 1 'eut ni plus d'esprit, ni plus d'influence dans le gouvernement. Jamais il ne raisonnoit, il trouvoit tout ben dans le moment qu'on parloit; aussi, rien de si instable que son gouvernement. Kiupruli le plaça sur le trône, afin de n'y pas voir on Mahomet IV, qui vivoit encore, ou son fils Mustapha, qui, l'un on l'autre, auroient pu se venger de la part indirecte que le grand-visir avoit ene à la déposition du premier. A peine Kiupruli avoit-il rendu ce service à Ahmed, qu'il courut risque d'en être récompensé par une disgrace. Sa fermeté et sa résolution le tirèrent de ce danger. Il songea pour lors à appuyer son autorité par de nouveaux succès. Il se remit à la tête de son armée, et alla chercher les ennemis sur les bords du Danube. Près de remporter la victoire, il fut frappé d'une balle à la tête, et tomba. Cet accident découragea les Turcs, ils abandonnèrent le champ de bataille, d'où ils eurent bien de la peine à emporter leur général mourant. Lorsqu'Ahmed n'eut plus Kiupruli pour fixer ses résolutions toujours chancelantes, il se livra à tous les conseils tre dervis

hmed II. l'influence s il ne rain dans le rien de si ent. Kiuden'y pas vivoit enqui , l'un nger de la visir avoit er. A peine service à d'en être e. Sa ferrent de ce à appuyer succès. Il e, et alla bords du victoire, tête, et ragea les champ de e la peine nt. Lorsruli pour s chances conseils qu'on lui donnoit; l'un détruisoit l'autre; peu lui importoit. Il en étoit de même des conseillers, sur-tout des grandsvisirs, il en changeoit comme d'opinions: les affaires se conduisoient au hasard. Si on le laissa à la tête, c'est parce qu'il étoit d'une santé foible, et que chaque jour on attende Enfin, après quatre ans l'àge de cinquante ans , il mo tout ce qu'on en peut dire comme souverain; comme particulier, on fora observer qu'il étoit d'une humeur gaie, vive et agréable, poète, musicien, du plus heureux naturel, incapable de nuire à personne. Ainsi, si Soliman, son frère, n'étoit bon qu'à faire un dervis, Ahmed, du moins, pouvoit faire un particulier aimable.

Mustapha II, jeune et actif, parut mustapha II ranimer l'empire, qui avoit langui sous 22c. sultau. ses prédécesseurs. Les soins qu'il prit, les mouvemens qu'il se donna pour former les troupes sous ses yeux, firent concevoir de grandes espérances. Il déclara qu'il meneroit lui-même l'armée contre l'ennemi, Il le fit, mais ce fut pour essuyer une défaite des plus honteuses et des plus complètes que les Turcs cussent jamais essuyées. Ce malheur détermina le sultan à la paix.

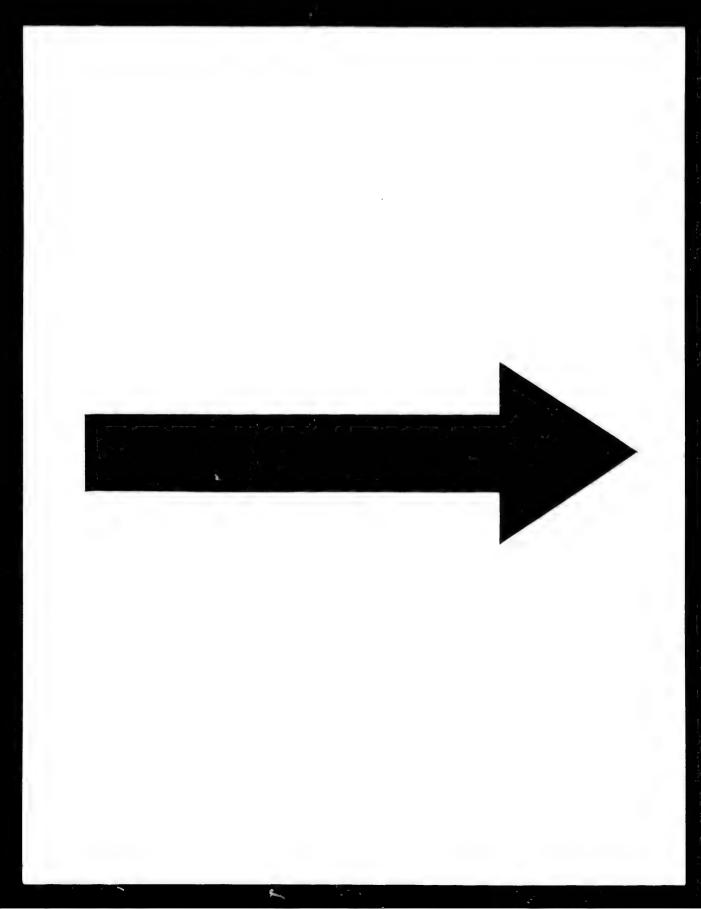

## IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

BIN STATE OF THE S

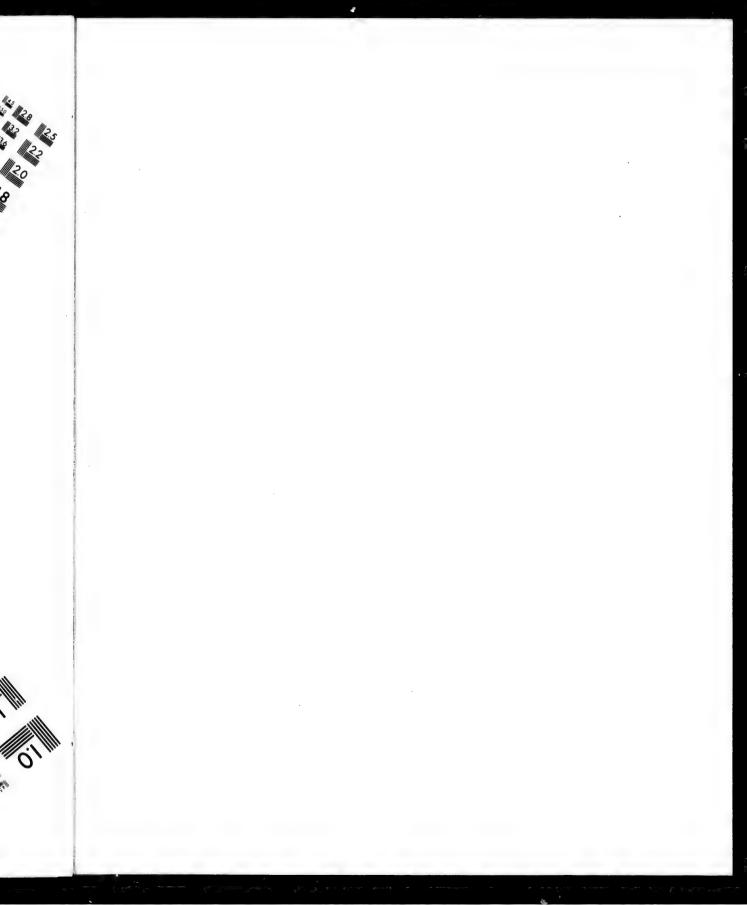

Quoique l'empereur d'Allemagne et les autres princes confédérés la desirassent aussi, les préliminaires n'étoient point aisés, parce que chaque puissance mettoit un point d'honneur à ne pas faire les premières démarches. Mauro Cordato, premier interprête de la Porte, leva cet obstacle, en trompant leur vanité. Selon ce proverbe persan : « qu'un « mensonge qui fait l'affaire, vaut mieux « qu'une vérité qui l'embronille », il se donna à chacune des parties, comme chargé de demander la paix de la part de l'autre; et quand il les eut mis aux mains; sans que le point d'honneur en souffrit, il applanit les difficultés, et fut l'heureux instrument d'une paix dont les deux empires avoient un grand besoin.

n h

SO

et

tr

no

L

CC

sa de

qt

Debarrassé de cette guerre si ruineuse, le sultan ne songea plus qu'à jouir, comme avoit fait Mahomet IV, son père Il s'adonna avec excès à la chasse, et abandonna le gouvernement à ses ministres, sur-tout à son grandvisir. Il fut trompé. Les affaires tournèrent mal; le peuple murmura. Mustapha soutint son visir; mais forcé de l'abandonner, il montra autant d'obstination pour celui qui lui succéda, quoiqu'il ne fût ni plus habile, ni mieux

ne et les irassent nt point ce metpas faire iro Cor-Porte, leur va-« qu'un ut mieux e », il se comme le la part t mis aux nneur en és, et fut paix dont in grand

e si ruiplus qu'à  $met\ IV$  , xcès à la ernement n grandres tourra. Musforce de t d'obstiia, quoini mieux intentionné, et qu'il parût uniquement occupé de sa fortune. Sous un prince insouciant, les cabales se formèrent à la cour, les haines s'envenimèrent. Ce qui n'entraîne ailleurs qu'une disgrâce, cause à la Porte la mort des rivaux; ces meurtres aigrissent les partisans des malheureux sacrifiés. Il est donc rare qu'on en vienne à des accommodemens. Le grand-visir voulut se défaire du muphti. Le muphti renversa le grand-visir. Les amis de ce dernier dressèrent des pièges au muphti, et au nouveau grand-visir,

son protégé.

Par une malhabileté inconcevable, dans cet état de fermentation, le muphti et le visir laissent manquer la paie des troupes; elles se révoltent et prennent les armes à Constantinople. On cache cette émeute au sultan, qui chassoit au tour d'Andrinople. Il la croit une bagatelle, jusqu'au moment où on lui annonce que l'armée entière est aux portes. Les janissaires envoient lui dire, comme à l'ordinaire, qu'ils n'ont pas pris les armes pour combattre contre lui ni contre les musulmans, mais pour appeler les ministres infidèles au tribunal sacré de l'Alcoran, et pour les obliger de se soumettre à un examen juridique; que s'il veut faire usage de l'épée, dans

une affaire de cette nature, ils repousseront la force par la force, et qu'il sera
responsable du sang musulman qui sera
répandu. Après quelques difficultés, le
sultan leur abandonna le muphti et quelques autres, qu'ils massacrèrent en leur
faisant souffrir des tourmens inouis.
Mais pendant que le sultan délibéroit,
les séditieux, trop certains d'être tôt ou
tard punis par un prince qu'ils avoient
si grièvement offensé, s'ils le laissoient
sur le trône, écrivent au sultan Ahmed,
son frère, et l'invitent de se rendre à
l'armée.

Mustapha intercepta la lettre, qui le mit dans une grande perplexité. Il y avoit deux partis à prendre, ou de résigner la couronne à son frère, ou de le faire mouri: pour ôter cette ressource aux rebends. L'humanité de Mustapha se révolta contre une action si dénaturée. Il va trouver son frère, l'embrasse avec une tendre affection, lui déclare qu'on le demande pour remplir le trône, le salue sultan, et lui dit avant de le quitter : « Souvenez-vous, « mon frère, que je vous ai laissé vivre « avec une entière liberté; je vous prie « d'en user de même à mon égard; « mais n'oubliez pas que ce sont des « traîtres qui ont été les instrumens de

«
«
«
Ap
l'aj

de ani reli la j

mo lais la r

pas qu'de de con de

nui Ces ten l'ag la v

la c sou me

sen les repousqu'il sera qui sera ultés, le i et quelt en leur inouis. libéroit, re tôt ou s avoient aissoient Ahmed, rendre à

re , qui kité. Il y u de ré-, ou de ette resde Musaction si e, l'emon, lui ur remet lui dit z-vous, sé vivre ous prie égard ; on; des mens de

« votre élévation. Si vous laissez leur « attentat impuni, ils ne tarderont « pas à vous faire le même traitement». Après cet avis, il se renferme dans l'appartement d'où sortoit son frère. La mélancohe abrégea ses jours au bout de six mois. Il étoit dans la huitième année de son règne. Prince attaché à sa religion; ni avare ni prodigue, ami de la justice, répréhensible de n'avoir pas conservé après la paix l'activité qu'il montroit pendant la guerre, et de s'être laissé dominer par des ministres, dont la mauvaise conduite entraîna sa chûte.

Ahmed III, son successeur, n'oublia Ahmed III. pas le conseil de son frère. On compte 23e sultan qu'en cinq mois, il fit disparoître plus de quatorze mille soldats qui avoient eu le plus de part à la rebellion, sans compter un grand nombre d'officiers et de pachas. On les enlevoit pendant la nuit, et on les noyoit dans le Bosphore. Ces exécutions, faites parmi ceux qui tenoient de plus près au peuple, et qui l'agitoient, rétablirent la tranquillitédans la ville; mais elles n'écartoient point de la cour les intrigues et les cabales, qui sous ce règne entraînèrent des changemens de ministres, des dépositions, des sentences de mort très-fréquentes contre les grands. Les affaires suivoient leur

 $\mathbf{d}\mathbf{d}$ 

pr te

fit

ce ha

av

lèr

 $\boldsymbol{E}$ 

fes

ve

qu

pu Te

s'o

qu

so

do

ch

ur

((

(( ((

((

ď

cours ordinaire, c'est-à-dire, qu'elles se conduisoient plus selon les intérêts des ministres, que conformément à la gloire de l'empire. On a cru voir ce défaut, dans ce qui se passa à l'égard de Charles XII, roi de Suède, qui, battu par les Russes, s'étoit jeté dans les bras d'Ahmed. Le grand-visir, à ce qu'on prétend, fut gagné par l'argent de la Russie, pour refuser du secours à ce

monarque.

Malgré la complaisance intéressée des ministres turcs, la guerre éclata contre la Russie. Elle recommença contre l'Allemagne et Venise. Une autre s'alluma aussi contre la Perse, et quoique ces expéditions militaires ne fussent pas toujours malheureuses, l'empire se trouva dans un état d'épuisement qui se faisoit sentir sur-tout dans la capitale. La rareté des vivres, la cherté des denrées, l'interruption du commerce, les vexations des troupes, qui, en allant d'Europe à l'armée de Perse, s'arrêtoient à Constantinople, comme dans un lieu de conquête; ces différens motifs aigrissoient les esprits, qui n'attendoient qu'une occasion de faire paroître leur chagrin. Ajoutez à cela le mécontentement des soldats, qui rejetoient les défaites sur les chefs, les intrigues secrètes qu'elles se térêts des à la gloire e défaut , de Charbattu par les bras ce qu'on ent de la

cours à ce

ressée des ata contre ntre l'Ale s'alluma ue ces expas touse trouva se faisoit La rareté ées, l'invexations Europe à t à Conslieu de fs aigrisendoient bîtr**e** leur ontentent les désecrètes

de quelques gens de loi, de quelques prédicateurs peu satisfaits du ministre : telles furent les causes d'une révolte qui fit descendre Ahmed du trône, après

vingt-sept ans de règne.

Trois hommes de néant formèrent cette entreprise; l'un vendeur de vieux habits, nommé Patrona, parce qu'il avoit servi dans la marine, sur une galère nommée la Patrona; le second, Emir-Hali, qui n'avoit pas une profession plus relevée; le troisième, Muslu, vendoit des fruits. Celui-ci étoit éloquent à sa manière, docteur pour la populace turque, car il savoit lire et écrire. Tous trois étoient Janissaires. Patrona s'ouvrit le premier aux deux autres, qu'il trouva bien disposés. Chacun s'associa trois hommes. Cette bande de douze se partagea en trois, qui marchèrent chacune le sabre à la main, avec un drapeau déployé, criant : « Fermez « les bontiques, que tout bon Musul-« man nous suive à la grande place, on « leur y communiquera les justes « plaintes qu'on a à faire contre le « ministère ».

Ces cris attirèrent la foule autour d'eux : elle grossit en peu de temps, par l'absence de ceux qui auroient pu arrêter les progrès de la rebellion. Le sultan et le visir étoient absens pour leurs plaisirs. Le gouverneur plantoit des tulipes à sa campagne. Le chef de la justice étoit aussi dans une de ses maisons au-dehors, et traitoit de bagatelles les avis qui lui venoient de l'intérieur. Le lieutenant du grand-visir s'enfuit. Le seul aga des janissaires marcha avec sa garde ordinaire, contre les révoltés; mais sa présence fut inutile, et il alla se cacher, sans même avertir ni le sultan ni le visir, de ce qui se passoit. Quand ils en furent instruits, ils revinrent à Constantinople, mais il étoit déjà trop tard. Quelques troupes qu'on voulut opposer aux rebelles refusèrent d'obéir; de sorte qu'il fallut en venir à des négociations.

Ahmed fit demander aux mutins ce qu'ils vouloient. Ils répondirent qu'on leur remit vif le grand-visir, son lieutenant et le gouverneur, ses deux gendres et le muphti; que du reste ils étoient contens de sa hautesse, et lui souhaitoient toute prospérité. Le sultan fit prier qu'on se contentât de leur démission; mais les factieux ne voulurent pas s'en contenter. Sur leurs instances menaçantes, Ahmed se détermina à regret à sacrifier les trois victimes. Ils furent étranglés, et leurs corps envoyés à ces furieux; mais ils n'avoient pas été si loin

po rég ge: les éto toic chè rass qu' pah

leur cate un a bitic fave il n' du r Qua un a « re « re « qu « di

« c

« m

« ei

eurs plaies tulipes stice étoit ns au-dees les avis . Le lieu-. Le seul c sa garde ; mais sa e cacher, ni le visir, d ils en Constanrop tard. it opposer r; de sorte ciations. mutins ce ent qu'on on lieutex gendres

s étoient souhaisultan fit r démisirent pas nces mea à regret ls furent

vés à ces été si loin

pour en rester là. Après ces excès, laisser régner Ahmed c'étoit s'exposer à sa vengeance. Le châtiment exercé par lui sur les rebelles qui l'avoient mis sur le trône, étoit un bon avis pour ceux qui tentoient de l'en faire descendre. Ils cherchèrent donc un prétexte qui les débarrassât de leur souverain. Ce prétexte fut qu'ils avoient demandé les trois coupables vifs, et qu'on les leur avoit envoyés morts. Là dessus ils s'obstinèrent

à exiger la démission du sultan.

On croit qu'ils furent guides dans leurs démarches par Ispiri Zadé, prédicateur ordinaire de la cour, qui, sous un air simple et dévot, cachoit une ambition démesurée. Il étoit comblé des faveurs du grand-seigneur; cependant il n'hésita pas à se charger auprès de lui du rôle le plus odieux de la révolution. Quand le sultan l'aperçut, il crut voir un ami, et lui demanda: « Eh bien! les « rebelles sont-ils appaisés? Que ne se « retirent-ils? J'ai fait pour eux plus « que je ne devois. Que souhaitent - ils « davantage »? — « Seigneur, reprit « Zadé d'un air modeste, ton règne est « fini: tes sujets ne veulent plus te re-« connoître pour sultan. Eh! que ne « me le disois-tu plutôt, reprit Ahmed « en colère, toi qui venois ici tous les

« jours ». Puis sans délibérer, il court trouver son neveu, fils d'Ahmed II, le prend par la main, le conduit à la chambre impériale, et le place sur le trône. « Souvenez-vous, lui dit-il, que « votre père ne perdit le trône que je « vous cède aujourd'hui, et que je ne le « perds moi-même que pour avoir eu « trop de confiance en mes visirs. Si je « leur avois donné moins d'autorité, et « si je m'étois fait rendre un compte « plus exact des affaires de l'empire, « j'aurois peut-être fini mon règne aussi « glorieusement que je l'ai commencé. « Adieu, je souhaite que le vôtre soit « plus heureux. Je vous recommande « mon fils et ma propre personne ». Il se retira dans l'appartement que son neveu laissoit vacant.

Ahmed III, est le troisième sultan déposé en moins d'un demi siècle, et déposé dans la capitale. Il est étonnant que l'exemple du premier, qui a subice triste sort, n'ait pas instruit les autres; et qu'à la première étincelle de ce foyer de sédition, ils ne se soient pas retiré dans les provinces, où ils auroient pu réunir autour d'eux des troupes et de bons chefs, avec lesquels ils seroient revenus éteindre l'incendie. Ahmed cependant passoit pour avoir de l'esprit,

de qui pas l'ar l'in privet de pou

app par ven niss vou « à « t' « ta tôt imp seun tific exig

part rir s tiréd des abso cour

trés

, il court ned II, le duit à la ce sur le dit-il, que ne que je ue je ne le r avoir eu risirs. Si je atorité, et in compte l'empire, regne aussi ommencé. vôtre soit commande sonne ». Il que son ne-

ème sultan siècle, et st étonnant qui a subi uit les aucelle de ce soient pas ls auroient troupes et ils seroient Ahmed cede l'esprit, de la finesse, de la politique; il s'appliquoit aux affaires, mais il avoit deux passions dominantes, les femmes et l'argent. L'une a pu l'endormir dans l'inertie de la mollesse, et l'autre le priver de ces agens obscurs qu'on paie, et dont les découvertes sont nécessaires pour régler sa conduite dans les temps orageux.

appeler celui qui l'y avoit placé. Patrona 24e. sultant parut, jambes nues, comme lorsqu"il vendoit ses vieux habits; et vêtu en janissaire. Le sultan lui demanda ce qu'il vouloit. « Puisque ton ame est ouverte « à la reconnaissance, répondit-il, nous « t'en demandons un témoignage écla-« tant : abolis sur l'heure les impôts « sous lesquels l'empire gémit ». Aussitôt le sultan fit publier l'abolition d'un impôt onéreux mis par son prédécesseur : en même temps il annonça la gratification ordinaire aux troupes. Patrona exigea que les nouveaux soldats y eussent part. Cette disposition connue fit accourrir sous les drapeaux une multitude attirée par cet appât. On vit des vieillards, des infirmes, des enfans, des hommes

absolument incapables de la milice, ac-

courir pour se faire inscrire. Tous les

trésors du sultan n'auroient pu suffire à

Mahomet, conduit sur le trône, fit Mahomet V,

cette dépense. Le lieutenant de l'aga des janissaires voulut faire des représentations. *Patrona* marqua qu'elles lui déplaisoient. L'officier fut massaoré, et la distribution achevée avec prodigalité et

le plus grand désordre.

Cette violence fit craindre à Mahomet que, s'il laissoit ces hommes dans Constantinople, ils ne lui fissent payer trop cher le service qu'ils lui avoient rendu. Le conseil chercha les moyens de les éloigner. Le sultan proposa à Patrona le gouvernement de la Natolie, et le titre de pacha. Il s'en excusa sur sa profonde ignorance. L'aga des janissaires, croyant faire sa cour au prince et à Patrona, proposa de lui donner cent mille sequins, et qu'il se retirât où il voudroit. « Je n'ai pas besoin d'argent, répondit « le fier janissaire; si j'en voulois, toutes « les bourses de Constantinople sont à » mon service ». Et lançant un coup d'œil foudroyant sur l'aga, il osa lui dire en présence du sultan : « Ne vous « mêlez jamais de ce qui me regarde, « si vous ne voulez avoir le sort de « votre lieutenant ».

Ce manque de respect confirma le sultan dans le dessein qu'il avoit déjà médité d'éloigner ce rebelle; mais Patrona, qui s'en apperçut, redoubla d'au-

loi les n'a bel jou sen

da

ter du les et f

Il r avo dit, mil

« c

« v « l·

« s ne prii hau

Clar On de sav

sav nei de l'aga des représentaelles lui désaoré, et la odigalité et

a Mahomet dans Conspayer trop ient rendu. yens de les à Patrona tolie, et le sur sa projanissaires, nce et à Paer cent mille il voudroit. t, répondit alois, toutes pople sont à at un coup l osa lui dire « Ne vous ne regarde, le sort de

confirma le l avoit déjà ; mais *Pa*loubla d'au-

dace. Le grand-visir fit publier que la loi défendant de marcher armé dans les villes pendant la paix, les trompes n'avoient qu'à quitter les armes. Les rebelles méprisèrent ces ordres. Tous les jours Patrona et ses complices se présentoient au divan armés de larges cimeterres, s'asseyoient familièrement à côté du grand-visir, prononçoient malgrélui les jugemens, distribuoient les emplois, et forçoient d'y nommer leurs créatures. Il rencontra un jour un boucher qui lui avoit autrefois fourni de la viande à crédit, Patrona commença par lui donner mille sequins, et lui dit : « Ne te sou-« cies-tu pas de vivre plus long-temps « que moi? - Nou, répartit le bou-« cher. - Eh bien! ajouta Patrona, « va dire au grand-visir qu'il te donne « les patentes du prince de Moldavie, à « la place de Grégorio Giffa, dont nous « sommes mécontens ». Le grand-visir ne put se dispenser d'obéir. Le nouveau prince fut admis à baiser la main de sa hautesse.

Ce succès enhardit Patrona. Il se déclara lieutenant-général des janissaires. On sut qu'il ne tendoit pas à moins que de faire Muslu, celui d'entr'eux qui savoit lire, grand-visir, l'autre gouverneur de la ville, et lui-même capitanpacha, ou grand-amiral. Ces prétentions exhorbitantes, qui percèrent, enleverent beaucoup de partisans aux rebelles, même parmi les janissaires. Le prédicateur Zadé, qui avoit conduit la révolution, s'étoit détaché d'eux, depuis que le grand-seigneur avoit récompensé ses services par un emploi honorable et lucratif. Lesseuls Patrona, Muslu et Hali, étonnés de leur pouvoir, ne s'apercevoient pas qu'ils s'exposoient chaque jour à le perdre. On ne sait ce qu'ils devoient proposer dans un divan, ou conseil d'état qu'ils avoient indiqué, à la condition expresse de n'y admettre que peu de personnes. Le grand-seigneur, qu'on avoit enhardi, convoque le conseil dans la forme que les trois tyrans exigeoient. Ils arrivent accompagués de quarante bandits, qu'ils appeloient les *enfans perdus*. On arrête l'escorte sous le porche de la dernière cour. Les rebelles entrent dans le divan avec leur audace ordinaire, et sont recus avec les honneurs auxquels on les avoit accoutumés. Le grand-visir ouvre la séance par une distribution d'emplois aux révoltés et à leurs créatures. Pendant qu'ils jouissoient du plaisir de voir leurs vœux même prévenus, à un mot convenu, des hommes placés derrière

ija si

si

m

qı

pe

ai de

ca

po

po do

lo

prétentions , enlevèrent x rebelles, Le prédiennit la révo-, depuis que ompensé ses rable et luisluct Hali, ne s'aperceient chaque ait co qu'ils n divan, ou indiqué , à i'y admottre e grand-seii, convoque ne les trois nt accompaqu'ils appen arrête l'esernière cour. divan avec sont recus on les avoit sir ouvre la n d'emplois itures. Penaisir de voir , à un mot cés derrière

chacun d'eux, leur plongent le poignard dans le dos, redoublent, et les couchent morts sur le plancher. On fait entrer les enfans perdus cinq par cinq, et on les égorge. Le lendemain, des chariots, chargés des cadavres de ces malheureux, sortent du sérail. Des hommes les précédoient, et crioient: « C'est ainsi « que seront traités tous ceux qui s'é- « leveront contre notre puissant mo- « narque ». Le peuple applaudit; les janissaires témoignèrent leur joie, et sans qu'il y eût d'ordre, cet événement occasionna une fête dans toute la ville.

L'empire ottoman , soit qu'on le considère en Asie ou en Europe, n'est composé que de peuples assujétis. Peu d'entr'eux s'intéressent à la conservation de son intégrité. Il n'y a de véritablement attachés au gouvernement, que les grands qui commandent, les soldats qu'on paye, et en général ceux que la police et la religion revêtent de quelque autorité. On n'y connoît point le mot de patrie, et les provinces sont fortindifférentes sur ce qui se passe dans la capitale. Il n'y a que le commerce qui pourroit réunir ces nations différentes pour les mœurs, les habitudes, les dogmes et les principes religieux; mais loin qu'il soit protégé, les négocians sont exposés à des vexations sans nombre de la part des gouverneurs turcs, surtout les Juiss qui éprouvent habituellement, sous la domination ottomane, les mauvais traitemens exercés contr'eux, comme on va le voir, chez tous les peuples dans la suite des siècles.

## JUIFS.

cl

ci

lis de

pa

do

les fer

rit

écl

ten Est

sur

tèr

la A

Une nation qui, depuis dix - sept siècles, existe au milieu de toutes les autres, malgré le mépris, la haine et les mauvais traitemens, gémissant dans la plus dure captivité, en proie aux cruautés, aux persécutions, vouée aux insultes et à l'ignominie, vexée, tourmentée, l'objet perpétuel des injustices et des violences, victime des plus accablantes calamités, surnageant toujours au milieu des fleuves de sang qu'on en a fait couler; une pareille nation mérite de n'être pas perdue dans la vaste étendue de l'histoire. Ses malheurs, rapprochés sous un seul point de vue, présenteront une espèce de prodige, né de la perpétuité de l'existence, au milieu des causes les plus efficaces de destruction.

ier. et 2e.

siècles.

ns nombre arcs, surhabituelleomane, les contr'eux,

ez tous les

s dix - sept e toutes les , la haine , gémissant en proie aux , vouée aux vexée, toures injustices es plus accaint toujours ng qu'on en ation mérite vaste étenurs, rapproe vue, prédige, né de , au milieu

de destruc-

Les Juiss, pour éluder la prophétie porte que le Messie naitra quand le sceptre sortira de Juda, disent qu'il resta pendant la captivité de Babylone, entre les chefs que les captifs se choisissoient pour les gouverner, sous le nom de Princes de la captivité. Quand ils perdent la trace de ces prétendus rois, ils remettent l'autorité souveraine entre les mains de leurs souverains pontifes de Jérusalem; et après la destruction de cette ville, au sanhédrin ou conseil suprême qu'ils placent à Tibériade avec la permission des Romains. Les chefs, disent-ils, s'appeloient Patriarches de Judée. Ils en présentent une liste à laquelle il manque l'authenticité de la chronologie à l'appui des noms, et quand la puissance légale disparoît, par l'annihilation de ces patriarches, les docteurs juiss replacent le pouvoir dans les synagogues, qui ont à la vérité renfermé des savans et des hommes de mérite, mais point de rois. Des Juifs échappés au massacre sous Tite, prétendent avoir porté la race de David en Espagne.

Sous *Trajan*, les Juifs ne pouvant supporter le joug des Romains, se révoltèrent dans la Lybie, l'île de Chypre et la Mésopotamie. Ils tuèrent plus de deux

Tom. 7.

cent mille hommes; mais on usa contre eux d'une terrible représaille, et l'on évalue à plusieurs millions le nombre de ceux qui en furent les objets. Malgré cette effrayante destruction, une multitude prodigieuse de zélés s'assembla sous Antonin, autour, d'un imposteur nommé Barcochebas ou fils de l'étoile, qui se donnoit pour le Messie. Il avoit un précurseur nommé Akiba, chef du Sanhédrin, qui, par sa réputation, contribua beaucoup à faire valoir la mission de son Messie. Le nombre des hommes en état de porter les armes, montoit à plus de deux cent mille. Il se fit sacrer roi à Bidher. Les brigands des pays voisins accoururent sous ses drapeaux, et grossirent sa troupe d'une manière effrayante. Le Messie massacroit Romains, Chrétiens, et tous les Juifs qui ne vouloient pas le reconnoître. Il fut tué sur la brêche de sa capitale, assiégée par Tinnius Rufus, général romain. Son précurseur Akiba fut écorché vif avec un peigne de fer. Cinq cent quatre-vingt mille Juis périrent par la faim, l'épée ou la misère. Adrien rebâtit Jérusalem, non pas pour eux, car il les en exclut; au contraire, pour les punir, il affecta de la rendre immonde, en y faisant placer des idoles et offrir des sacrifices impurs. Cet em-

e fin quild did did

n

le fi

1

t)

SC

te

usa contre le, et l'on nombre de lalgré cette multitude embla sous eurnommé oile, qui se voit un préf du Sanhé-, contribua ssion de son mes en état oit à plus de sacrer roi à pays voisins aux, et grosre effrayante. ains, Chréne vouloient é sur la brêpar Tinnius n précurseur in peigne de t mille Juiss ou la misère. non pas pour u contraire, le la rendre er des idoles

rs. Cet em-

pereur crut faire plier les Juiss en les chargeant; mais ils rompirent plutôt. Il mit à prix la permission de voir, même de loin, la ville sainte, de circoncire les ensans, de garder et lire les livres sacrés. Ils n'en restèrent que plus sermement attachés à leur religion.

Ils y furent confirmés par les savans 3e. et 4e. qui parurent alors, et dont les écrits siecles.

sont encore l'objet de leur estime. Juda, surnommé le Saint, chef de l'académie de Tibériade, composa la Misna, recueil des lois, qui est le code civil et ecclésiastique des Juifs. Mikel, son fils, composa un calendrier fait de manière qu'il ne paroissoit pas possible que Jésas-Christ sut le Messie. Toute l'attention des Juifs se partageoit entre deux objets, la science de la religion et la pratique. L'étude spéculative produisit entre eux une multitude de sectes, lesquelles, selon la coutume, s'anathématisoient les uns les autres. La liberté de la pratique, réclamée avec une espèce de fureur par ce peuple indomptable, le porta quelquefois à des révoltes. Ils furent mal traités sous Antonin, haïs par Marc - Aurèle, favorisés par Sévère, tremblans sous Caracalla; en danger sous Héliogabale, rassurés par la protection d'Alexandre Sévère, et assez

70 G

tranquilles sous les empereurs suivans.

On ne sera pas étonné que Julien l'apostat les ait favorisés pour mortiser les Chrétiens. Jovin, Valens et Valentinien, par des édits désavorables, eurent la cruauté de déchaîner contre les Juis la haine populaire. Théodose I la réprima.

5e fe. et 7e.

L'acharnement de tous les peuples contre les Juifs, cet acharnement qui a fait couler tant de sang, est-ce la faute de ces descendans d'Abraham, de leur intolérence, de leur fierté, de leur aigreur, ou celle des nations révoltées contre un enthousiasme exclusif, fruit de l'éducation et de la conviction intime? Mais aggresseurs ou attaqués, les malheureux Juiss en ont toujours porté la peine. Tous les ans ils avoient coutume de célébrer leur délivrance par Mardochée, oncle d'Esther. Ils pendoient Aman à une potence. Sous Théodose 11 ils attachèrent l'effigie à une croix qu'ils promenèrent et brûlèrent: ce que les Chrétiens ne manquèrent pas de regarder comme une action faite en dérision de Jésus-Christ. Le peuple s'émut ; on massacra des Juifs. Ces excès furent poussés beaucoup plus loin à Alexandrie, où les Juis étoient très-riches et en grand nombre. L'appui d'Oreste, le

rs suivans.
ue Julien
mortifier
et Valenvorables,
er contre
héodose I

s peuples ent qui a e la faute ı, de leur e leur airévoltées usif, fruit on intime? , les mals porté la coutume par Marendoient éodose II oix qu'ils e que les de regardérision mut; on es furent Alexanriches et

reste, le

gouverneur, les rendit entreprenans. Le patriarche Cyrille se mit à la tête des Chrétiens. Lite rixe ne se passa point sans de grandes cruautés de part et d'autre. Dans ces occasions, il arrivoit qu'on finissoit par réunir les biens des synagogues aux églises : ce qui étoit un germe de disputes toujours subsistant.

Les Juis ont eu des académies florissantes en Perse. Ils y ont aussi essuyé de violentes persécutions. Ils se soutinrent cependant dans un état d'opulence, qui à la vérité quelquefois leur attiroit de mauvais traitemens, quelquefois aussi des égards qu'on leur faisoit acheter. Mahomet les couvrit de mépris, et a inspiré ce sentiment à ses sectateurs. Les Juifs se sont-ils soulevés en Palestine, en Syrie, à Tyr, à Césarée parce qu'ils étoient vexés? ou ont-ils été vexés parce qu'ils se soulevoient? c'est un problême difficile à résoudre. Un imposteur, nommé Julien, se donna pour le Messie en Palestine, se fit suivre d'un grand nombre de malheureux séduits, qui furent exterminés. En Espagne, en France, ils éprouvèrent la double infortune d'être anathématisés par les conciles, et poursuivis par les souverains. Ils ne s'étoient pas à la vérité fait un

très-beau renom. Ce sut un Juif, le médecin Sédécias, qui empoisonna Charles-le-Gros, tout à la fois roi de France et empereur d'Allemagne. Ils avoient à Arles beaucoup de puissance dont ils abusèrent, et furent chassés de la Provence et du Languedoc. La prison, le pillage et le bannissement, étoient plus souvent employés contre eux dans ces contrées, que les autres tourmens et que la mort. Grâce cruelle, puisque la semme et l'enfant innocens étoient punis comme l'homme coupable, par un dénuement affreux.

Se. ge. roe.

Il paroît que beaucoup de califes ont et ne siecles. estimé les Juifs. Ils en avoient à leur cour comme médecins, astrologues et gens de lettres. Cette faveur s'étendoit sur la nation. Les princes leur ont confié l'administration des finances et s'en sont bien trouvés; mais les peuples travaillés par ces habiles financiers, n'ont pas applaudi à ce choix. Leurs murmures ont souvent autorisé les princes à pressurer ces espèces d'éponges, au profit du trésor public. Comme si ce n'étoit pas assez de l'exil et de la proscription pour les ruiner, le faux zèle y a ajouté une désertion volontaire. Un Juif, nommé Sérénus, persuade aux Juiss

empoisonna
fois roi de
magne. Ils
e puissance
chassés de
oc. La prient, étoient
e eux dans
tourmens
e, puisque
ens étoient
pable, par

califes ont ent à leur olognes et s'étendoit ont confié ts'en sont travaillés n'ont pas nurmures es à presau profit ce n'étoit scription a ajouté n Juif, aux Juis

d'Espagne, qu'il est le Messie. Il les exhorte à le suivre en Judée. Ils abandonnent leurs biens, dont les voisins des déserteurs s'accommodent. Le Messie disparut, et cette troupe aveuglée, périt dans les chemins. On les a accusés d'avoir appelé les Arabes en Languedoc, d'avoir favorisé l'invasion des Normands en Italie, ces préventions leur ont fait beaucoup d'ennemis dans cette partie de l'Europe. Les individus de cette nation se multiplioient alors en Asie. On en comptoit jusqu'à neuf cent mille dans une ville de Syrie, sous la domination des Perses. Les sciences et les arts y fleurissoient; mais tranquilles au dehors, ils s'agitoient entre eux. Des sectes ennemies se combattoient dans leur sein. Ils eurent en Espagne de grandes disputes, à l'occasion d'une traduction du Talmud, livre plein de contradictions, où des choses utiles sont mêlées à beaucoup de fables. Des mal intentionnés se plurent dans ce royaume, à les confondre avec les Sarrasins. Dès-lors ils furent traités par-tout en ennemis. Cette persécution fut sanglante; elle s'étendit en France. Le mérite de quelques Rabins en ralentit quelquefois la fureur. En Egypte ils triomphèrent et furent humiliés, chassés et rappelés.

Ces alternatives, trop communes, les portoient d'un bout du monde à l'autre, toujours maltraités et jamais détruits.

12e. siccle.

On en trouve dans le douzième siècle un grand nombre sur les bords du Tigre et de l'Euphrate, dans les villes qui ornoient ces rivages, à Bagdad, à Cufa, dans toute la Syrie, ces lieux autrefois témoins de la captivité de leurs pères, où les enfans n'eurent pas un sort beaucoup plus favorable. En Egypte, ils avoient éprouvé de terribles vicissitudes. On dit qu'en une seule fois, il en fut massacré un plus grand nombre qu'il n'en étoit sorti sous Moïse. Ils rentrèrent par détachemens chassés d'autres pays, et y formèrent des colonies populeuses. Il n'est pas étonnant qu'ils existassent en très-grand nombre en Judée, à Jérusalem, dans toute la Galilée, à Tyr. De ces côtes, ils naviguèrent en Grèce, se portèrent en foule à Constantinople, d'où ils ont débordé en Italie, à Rome, à Capoue, à Milan, de là en France, d'où ils se sont réunis d'un côté en Espagne, avec ceux de l'Afrique; de l'autre, ils ont pénétré en Allemagne et en Angleterre. Leurs synagogues alors se communiquoient; de là naissoit une émulation d'étude, qui répandit le goût des sciences.

unes, les e à l'autre, létruits. ème siècle ls du Tigre les qui ord, à Cufa, autrefois ırs pères, sort beauypte, ils es vicissifois, il en l nombre se.lls renssés d'au– s colonies ant qu'ils ore en Jua Galilée, uèrent en à Consbordé en Iilan , de nt réunis ceux de énétré en Leurs syquoient; d'étude , es.

Mais les grands hommes qui fleurirent, n'empêchoient pas divers imposteurs de paroître et d'abuser de la crédulité du peuple. Il n'y a pas moins de neuf ou dix faux Messies en Orient et en Occident. En France, le faux Messie fut cause que le roi Charles-le-Belfit abattre les synagogues. En Perse, le Sophi accorda à un faux Messie armé, l'argent qu'il demandoit pour cesser la guerre. Quand le Messie fut sans défense, le Sophi se fit rembourser par les Juifs désarmés. En Espagne, deux imposteurs excitèrent un soulèvement, et attirèrent de mauvais traitemens à la nation. En Arabie, un autre se vantoit de faire des miracles, assura que si on lui coupoit la tête, il ressusciteroit. On le prit au mot. Il ne ressuscita pas, et les Juis furent condamnés à de grosses amendes, en punition de leur crédulité. Elle étoit si grande, qu'ils honorèrent comme Messie, un lépreux, espèce d'hommes abominables à leurs yeux. Ils s'attachèrent aux traces d'un autre qui paroissoit et disparoissoit en Moravie, et s'attribuoit la puissance de se rendre invisible. On obligea la nation de le représenter. Malgré son invisibilité, il fut saisi. Pareille chose arriva en Perse. Dans les deux pays, les Juiss payèrent chèrement l'inquiétude que leur penchant à se laisser abuser, causoit aux souverains. Si ca ajoute les vexations de toute espèce qu'ils éprouvèrent par le zèle fanatique des croisés, par le zèle aveugle de la populace, qui les accusoit de crucifier des enfans, d'empoisonner les puits, les fontaines et les rivières, on sera étonné que leur race n'ait pas péri.

13e. et 14e. siècles.

Ces horribles imputations faites dans les siècles précédens, prirent un air de vérité dans le treizième. Sans songer que ces crimes, s'ils existoient, ne pouvoient être que les forfaits de quelques scélérats, on en rendit responsable toute la nation. L'horreur que les Juiss inspiroient, étoit générale. Leurs noms dans les historiens, dans les diplômes des rois, dans les règlemens de police, ne se lisoient qu'accompagnés d'épithètes insultantes. La hache étoit sans cesse levée sur leurs têtes, les échafauds étoient dressés sous leurs pieds, et les buchers allumés pour les consumer; mais dans le tempe ap'ils éthient traités si cruellement en Europe, ils respiroient en Judée; les Mamelucs d'Egypte ne les persécutoient ni ne les favorisoient. Les Tartares les accueilloient comme médecins, astrologues, et bons

létude que ser, causoit e les vexaprouvèrent isés, par le e, qui les lans, d'emaines et les e leur race

faites dans it un air de songer que e pouvoient ques scéléble toute la Juiss inspinoms dans plômes des police, ne d'épithètes sans cesse échafauds ieds, et les consumer; ient traités , ils respielucs d'Ene les facueilloient es, et bons

commerçans. Les Grecs les laissoient vivre tranquilles au milieu d'eux, et blâmoient même les mauvais traitemens qu'on leur faisoit souffrir ailleurs.

En général les Juis supportoient moins impatiemment les vexations que les excès du zèle des convertisseurs. Des chrétiens qui n'auroient pas voulu reculer d'un pas dans leur foi, prétendoient faire avancer les Juiss à pas de géant, dans les dogmes qu'ils leur prêchoient. On les forçoit d'envoyer les enfans aux écoles chrétiennes, d'entendre les prédications, de lire les livres dogmatiques. Les Juifs racontent à cette occasion plusieurs martyrs. Il n'est pas étonnant qu'ils se mêlassent aux révoltés, lorsqu'ils s'en rencontroit. Quand on souffre, on croit toujours gagner au changement. Sous une longue suite de rois en France, ils furent tourmentés et proscrits. Au contraire, les papes d'Avignon les favorisèrent; c'est-à-dire, que les premiers prirent leur argent par force, les seconds leur vendirent la tranquillité. Pour les Anglais, ils les chassèrent au-delà de la mer. Le feu prit à Francfort; on les accusa de l'incendie. On les brûla, ainsi qu'à Nuremberg. Dans le Palatinat, on les poursuivoit comme des bêtes fauves, parce

qu'une vieille femme disoit avoir été sollicitée de leur livrer un enfant pour être crucifié, et une autre une hostie pour être profanée L'Allemagne toute entière les rejeta de son sein : « Fuyez, « leur disoit l'empereur Venceslas, « dans un de ses rescrits, ou conver- « tissez-yous ».

15e., 16e. et 17e. siecles.

Cette cruelle alternative ne leur a même pas toujours été proposée. La qualité de Juil émportoit souvent avec elle la proscription, sans égards, sans adoucissement. On en a un funeste exemple en Espagne. Ferdinand et Isabelle les chassèrent de leurs états au nombre de huit cent mille. Cette émigration est une des plus funestes dont il soit fait mention dans l'histoire. A peine leur laissa-t-on quelques mois pour se défaire de leurs biens. Fonds et meubles, ils furent obligés de donner tout à vil prix. On les embarqua pour l'Afrique. Plusieurs vaisseaux firent naufrage, d'autres prirent feu et furent consumés en pleine mer avec leurs charges. Peu arrivèrent à bon port. En abordant, les malheureux furent repoussés par les habitans, qui craignirent que cette multitude ne causât la famine. Fuyant cette terre inhospitalière, ils s'enfoncèrent dans les sables

avoir été fant pour ne hostie gne toute « Fuyez, ences las, u conver-

ne leur a posée. La ivent avec ards, sans n funeste linand et eurs états ille. Cette s funestes l'histoire. ques mois ns. Fonds s de donembarqua sseaux fient feu et mer avec bon port. ux furent qui craine causât nhospitales sables d'Afrique, où ils périrent, engloutis ou déchirés par les bêtes sauvages. C'est la dernière calamité qu'ils ont éprouvée comme corps de nation; mais les exils, les bannissemens, les proscriptions partielles, sont innombrables et continuées presque jusqu'à nos jours. Jusqu'à nosjours! Cette expression marque qu'ils existent encore. Existence qui tient du prodige. Après tant de malheurs qui ont détruit des nations beaucoup plus florissantes, ils existent en très-grand nombre, et dans tous les pays. On en trouve dans toutes les villes importantes de l'Asie et de l'Europe. Ils sont adonnés au commerce: il n'y en a aucun qui soit étranger à ce genre d'industrie. Ils s'accommodent aussi sans scrupule de toutes les manières de l'exercer. Un effet acheté par un Juif, court de main en main au bout du monde, sans qu'on puisse en découvrir la trace. Ils cultivent les terres, quand on leur en laisse posséder. Mêlés aux habitans de tous les pays, ils ne se confondent jamais avec eux. Leurs usages religieux, la prohibition des viandes, leurs fêtes, leurs jeûnes, leurs abstinences légales, leurs mariages bornés entr'eux, séparent de tous les peuples, cette nation étonnante, sans autorité dans le monde entier,

ranée.

cependant la seule qui puisse par des séjours connus, marquer des droits sur tous les points de l'univers habitable.

## AFRIQUE.

L'Afrique, que les Romains ont ap-Afrique, entre la mer pelée monstrorum ferax, ne justifie Rouge , la mer des In- que trop cette qualification, soit qu'on des, l'Océan entende parler des animaux cruels et d'Afrique et la Méditer- carnaciers, ou des hommes, aussi féroces que les bêtes; soit qu'on entende parler seulement des monstruosités en fait de mœurs, de préjugés et d'habitans. C'est une presqu'île, qui ne tient à l'Asie que par une langue de terre d'environ trente lieues de large, entre la mer Rouge et la Méditerranée. L'intérieur de ce vaste pays est peu connu pour deux causes : 1°. On y voyage très-difficilcment, parce que les habitans, pleins de défiance pour les Européens, qu'ils regardent comme ligués dans le dessein de les déposséder des mines d'or, leurs principales richesses, ne souffrent pas qu'ils pénètrent chez eux. Il en est peu revenu de ceux qui l'ont tenté, encore n'avoient-ils pas été loin; 2°. l'opiniatreté des naturels à garder le silence sur leur sse par des s droits sur abitable.

ains ont apne justifie , soit qu'on x cruels et es, aussi fé-'on entende ruosités en d'habitans. ient à l'Asie e d'environ tre la mer L'intérieur onnu Jour ge très-diffitans, pleins éens, qu'ils s le dessein d'or, leurs puffrent pas en est peu nté, encore opiniâtreté nce sur leur pays est invincible. Les esclaves même qu'on amène ne peuvent être détermines à parler, par promesses, caresses, menaces ni rigueurs; ou s'ils parlent, ce n'est que pour tromper, et jamais pour donner la moindre idée de leur religion, de leurs coutumes, de leur commerce, ni des autres connoissances qui peuvent plaire ou intéresser. Ainsi, le peu qu'on en sait est dû aux relations de quelques missionnaires qui ont échappé à la férocité de ces peuples, ou résisté aux intempéries de l'air et à la fatigue des voyages dans ces contrées sauvages. Les côtes sur la Méditerranée ont été fréquentées par les Phéniciens, qui paroissent aussi avoir passé le détroit de Gibraltar. Celles sur l'Océan ont été connues des Perses; mais on doute qu'ils se soient étendus jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Il étoit réservé aux Portugais de nous donner une connoissance exacte et détaillée des côtes à l'orient et à l'occident de ce cap; ce qu'ils ont fait à mesure que leurs voyages aux Indes leur ont donné occasion d'étendre ou de rectifier les observations

L'Afrique a la forme d'une pyramide Productions dont la base est sur la Méditerranée, depuis l'embouchure du Nil, jasqu'au détroit de Gibraltar. Elle a quatorze

qd

d

q

q

 $\mathbf{n}$ 

ρi

pr

en

tai

Αı

siè

po

les

fal

rei

ba

et

tro

ba

de

en

ha.

val

arı

cents lieus du nord au midi, et quinze cents de l'orient à l'occident. Les deux tiers sont situés sous la zône torride. Ce n'est cependant pas la chaleur qui empêche que cette partie ne soit aussi peuplée que les autres; mais la stérilité de la terre, la disette et la mauvaise qualité des eaux, les vapeurs pestilentielles qui s'élèvent des lacs formés par les grandes pluies, dont les eaux croupissent couvertes de roseaux et ne sont jamais agitées par les vents; ces différentes causes font que certaines contrées manquent d'habitans, pendant que les contrées voisines, également frappées par les rayons verticaux du soleil, en ont en abondance. On divise l'Afrique en quatre parties. 1°. Le pays des blancs, qui comprend l'Egypte, la Numidie, et Zara, ou le désert. 2°. Le pays des noirs, la Nigritie, la Guinée et la Nubie. 3°. L'Ethiopie haute et basse, l'Abyssinie, les états des bords de la mer Rouge, et de la mer des Indes, et les vastes contrées de l'intérieur derrière ces côtes. 4°. Les îles qui l'environnent dans la Méditerranée, la mer Rouge et l'Océan.

Negres.

On donne en général aux Africains, tant Maures, Arabes que Nègres, un tres-mauvais caractère: ils sont, dit-on, , et quinze t. Les deux torride. Ce ur qui emt aussi peustérilité de uvaise quaestilentielles nés par les ux croupiset ne sont s; ces diffétaines cons, pendant , également icaux du so-. On divise 1°. Le pays l'Egypte , la sert. 2°. Le la Guinée et ite et basse, bords de la es Indes, et eur derrière nvironnent er Rouge et

x Africains, Nègres, un ont, dit-on, brutaux, ignorans, paresseux, traîtres, voleurs, défians et superstitieux. Saint-Augustin, qui étoit Africain, disoit qu'il étoit aussi difficile, étant Africain, de n'être pas porté à l'incontinence, que d'être né en Afrique, et n'être pas Africain. On dit aussi en commun proverbe, que tous les peuples de la terre ont quelques bonnes qualités mêlées aux mauvaises, excepte les Africains. Ces imputations odieuses doivent s'appliquer principalement aux Nègres ou caffres, ensuite aux Maures, ou anciens habitans basanés, et beaucoup moins aux Arabes, qui se sont répandus dans l'Afrique, vers le milieu du septième siècle, et font une grande partie de sa population. Les Marabous, qui sont les prêtres du pays, ont imaginé une fable plaisante pour expliquer la différence qu'il y a entre les blancs, les basanés et les noirs, quant à la fortune et aux richesses.

Dès que Noé fut mort, disent-ils, ses trois fils, dont l'un étoit blanc, l'autre basané, et le troisième noir, convinrent de partager ses biens, qui consistoient en or, argent, pierres précieuses, ivoire, habits de soie, de laine, de toile, chevaux, chameaux, gros et menu bétail, armes, meubles, grains, et autres pro-

visions, outre du tabac et des pipes. Ayant passé la plus grande partie de la journée à assortir ces différentes choses, les trois héritiers furent obligés d'en remettre le partage au lendemain. Ils soupent, fument ensemble une pipe de bonne amitié, et ensuite chacun va se reposer sur sa tente. Après quelques heures de sommeil, le frère blanc éveillé par la cupidité, se lève, se saisit de l'or et de l'argent, des pierres précieuses, des plus beaux habits, en charge les meilleurs chevaux, et prend la route du pays que sa postérité blanche a toujours habité depuis. Le maure ou le basané, s'étant éveillé ensuite dans la même intention, surpris de voir que son frère l'avoit prévenu, se hâte de s'assurer du reste des chevaux, chameaux et bœufs, et se retire dans une autre partie du monde, ne laissant que quelques habits grossiers, du coton, des pipes, du tabac, du millet, du riz, et autres choses de moindre valeur. Ce dernier lot fut le partage du noir, le plus paresseux des trois frères. Il prit tristement sa pipe, s'assit tout pensif, et jura de se venger. Ce sont là en ellet les passions dominantes des nègres; fumer, ne rien faire, rester pensif, et se venger. Cependant on pourroit citer

de pli da rei qu

qu de qu Til

bru

fen ivre en Ils jou pré

à P

d'un Leu et e grac rede bles

géne blar blan mat

noir cessi

tran: pu fi: des pipes. partie de la ntes choses. igés d'en renain. Ils soume pipe de chacun va se rès quelques blanc éveillé e saisit de l'or s précieuses, n charge les end la route lanche a toumaure ou le suite dans la de voir que , se hâte de hevaux, chatire dans une e laissant que , du coton, illet, du riz, lre valeur. Ce

de nombreuses exceptions; les maux physiques qu'ont endurés les voyageurs dans ces contrées brûlantes, les ont rendus souvent injustes. On trouve quelques vertus sur les bords du Sénégal, de la Coauza et du Zaïre, aussi bien que sur les bords de la Seine et du Tibre.

Ils n'ont de penchant naturel que la brutalité; aucune affection pour leurs femmes et leurs enfans qu'ils vendent; ivrognes, lubriques, cruels, perfides; en un mot, sans frein, sans principes. Ils ne pensent pas, ils agissent, et toujours selon l'impulsion de la passion présente. Leurs enfans naissent blancs, à l'exception des parties naturelles, et d'un petit cercle noir autour des ongles. Leur beau noir s'efface par la maladie, et en proportion du mal, jusqu'à se dégrader en pâleur blafarde. Morts, ils redeviennent très-noirs. Quand ils se blessent, la cicatrice reste blanche. En général, ils ont la plante des pieds e du noir, le blanche. Il est faux qu'ils deviennent frères. Il pubblancs à force de demeurer dans un clitout pensif, mat éloigné de l'ardeur du soleil. Leur ont là en esset noirceur ne s'affoiblit que par la sucdes nègres; cession et le mélange des races après des ter pensif, et transmutations dont on n'a pas encore pourroit citer pu fixer le nombre, parce que le succès

Sil  $\mathbf{m}$ 

re

pr be

Co

gêı

vei

ret

tut

du

jeû

res

ne trav

son

les

tisn

état

grai

app

la 1

un g

de

crai

mêr

Les

et v

dépend de la constitution plus on moins forte des individus; le noir s'efface à la longue, au point de n'en trouver aucune trace.

Outre l'adoration du soleil, de la lune, des étoiles, du feu, les nègres ont une idolâtrie stupide et grossière, à l'égard des arbres, des plantes, des montagnes, des rivières, et de vils insectes, auxquels même ils rendent une espèce de culte, ainsi qu'à certaines divinités inférieures, ou êtres imaginaires que les prêtres font entrer dans toutes les affaires de la vie, santé, maladie, mort, naissance, événemens heureux ou malheureux. C'est encore une chose louable que de pareilles superstitions, au prix de l'absence et de la haine de toute religion en vigueur chez les Imbiges, race de monstres impies et barbares, située auprès du pays des Hottentots. Ils se déclarent ennemis du genre humain et du ciel même, contre lequel ils lancent leurs flèches impuissantes, avec d'horribles imprécations, quand ils éprouvent quelques malheurs. Ils mangent leurs esclaves et leurs prisonniers de guerre, qu'ils font rôtir tout ville vifs.

Religion.

Il y a des Juifs établis en Afrique. Le les t christianisme est la religion de l'Abys-lépai lus on moins s'efface à la trouver au-

soleil, de la , les nègres et grossière, plantes, des , et de vils ils rendent ju'à certaines es imaginaires | r dans toutes té , maladie, nens heureux ore une chose uperstitions, e la haine de chez les Immpies et bardes Hottenmis du genre contre lequel mpuissantes,

ions, quand

nalheurs. Ils

leurs prison-

sinie, mais il y est fort défiguré. Le mahométisme peut passer pour être la religion dominante, parce qu'elle pratiquée par tous les Maures, les Arabes, et une grande partie de nègres. Comme les Arabes sont ennemis de toute gêne, la religion de Mahomet est devenue chez eux toute sensuelle. Ils ont retranché les austérités dont l'instituteur l'avoit chargée : l'abstinence du vin, de la chair de pourceau, les jeûnes, les carêmes, les fréquentes prières, les ablutions. Un bon musulman ne pourroit reconnoître sa religion à travers les superstitions payennes, qui sont observées plus soigneusement que les préceptes de l'Alcoran. Ce mahométisme mutilé prévaut jusques dans les états de la Barbarie, tributaires du grand seigneur, et dans ceux qui lui appartiennent en Egypte, et le long de la mer Rouge.

C'est dans ces lieux qu'exercent aussi Marabous. un grand empire les Marabous, espèce de prêtres, religieux ou saints, fort craints et vénérés par tous les Africains, même les nègres. Il yen a trois classes. Les premiers se tiennent dans les bourgs, nt rôtir tout villes et villages; les seconds sont errans et vagabonds, sans habitations fixes; Afrique. Le les troisièmes habitent les bois les plus n de l'Abys-épais, et les déserts les plus arides.

C

\$3

d

qı sc

m

qı de

ro

ils

le

m bi

pr

m

CO

lei

ril

pa

ce.

si .

ni

M

les

pie

ter

gra

êtr

fac

Tous, sous le manteau de l'austérité, se livrent aux plus grands désordres. La base de leur croyance est que les cieux, les étoiles, les élémens, ont quelque chose de divin, en sorte qu'aucune religion ne peut être erronée. Ils prétendent qu'à force de jeûnes et d'abstinences on peut s'élever à la nature des anges, et qu'en se purifiant ainsi de toute mauvaise affection, on ne peut plus pécher. Voilà les spinosisme et molinosisme. Les Marabous retracent dans leur conduite toute la dépravation de cœur et d'esprit qu'entraînent ces deux systèmes.

Ils sont singulièrement redoutés, même des princes, à cause du grand empire que la superstition leur donne sur les peuples. On ne peut avoir en voyage de meilleurgarde que l'un d'entre eux. Les voleurs ou pillards, Arabes, Maures ou Nègres, quels qu'ils soient, n'oseroient insulter, ou traiter même incivilement un étranger muni de cette protection. Selon toutes les apparences, ils ont entre eux un lien de correspondance et de subordination, comme un corps religieux, et ils forment une espèce de république, dont la capitale est sur le Niger. Quelques-uns circoncisent, d'autres baptisent. En général, ils adoptent toutes les pratiques des peuples

l'austérité, ésordres. La ue les cieux, ont quelque d'aucune rese et d'abstiga nature des ant ainsi de on ne peut esisme et moetracent dans pravation de nent ces deux

t redoutés, se du grand n leur donne eut avoir en e l'un d'entre ds , Arabes, u'ils soient, traiter même nuni de cette apparences, e correspon-, comme un nent une esa capitale est circoncisent, ral, ils adopdes peuples

chez lesquels ils vivent. Cette complaisance leur sert à gagner la confiance, et sanctifie, pour ainsi dire, aux yeux de leurs sectateurs, les excès honteux qu'ils se permettent. Nul être n'est plus sottement orgueilleux et ignorant qu'un marabou, si ce n'est le peuple stupide qui l'écoute. Les Africains croient audessous d'eux de rien apprendre des Européens, étrangers méprisables, disentils, que la misère contraint de quitter leurs pays, et de venir errer aux extrémités du globe, et d'apporter dans leur bienheureuse terre, ce qu'ils ont de plus précieux. Ils ont le bonheur, quelque misérables qu'ils soient, de se regarder comme les plus heureux des hommes, et leur patrie, même dans les contrées stériles et mal saines, comme le plus beau pays du monde. Cette opinion contrarie celle des autres marabous qui se trouvent si mal partagés dans l'héritage de Noé.

L'Afrique abonde en or qui ne coûte ni les travaux, ni les dangers de celui du Mexique et du Pérou. On le trouve dans les cantons qui le donnent, cinq ou six pieds au-dessous de la surface de la terre, et les rivières en entraînent une grande quantité, qui ne demande qu'à être lavée et séparée de la boue. La facilité qu'ont les nègres à échanger

pour ce métal le peu de choses dont ils ont besoin, les rend extrêmement paresseux pour les manufactures et les arts mécaniques. En général, les hommes boivent, fument et dorment. Les femmes sont chargées de tous les travaux, des soins du ménage, de semer, de planter, recueillir; leurs maris les voyent tranquillement exposées à un soleil brûlant, travailler du matin au soir avec un enfant attaché sur le dos, et n'ayant pour toute nourriture qu'un peu de farine délayée dans l'eau. Il ne vient pas seulement dans l'esprit de ces indolens, d'aider ces misérables à piler tous les jours le millet dont se nourrit toute la famille.

Il ya cependant un peu plus d'industrie chez les habitans des côtes: l'appât du gain leur a fait rechercher ce qui pent convenir aux étrangers, et prendre quelque peine pour le trouver. Après l'or, leur marchandise la plus préciense est la gomme, dont ils font un grand commerce: elle leur sert aussi de nourriture, qu'ils trouvent saine et agréable. Ce commerce est très-utile aux Européens, parce qu'ils n'y mettent que des échanges de peu de valeur, beaucoup de quincailleries et de merceries de la qualité la plus inférieure, ustensiles de

m ap fer ne

qui vie poi ave

CO

des dan se s qu'e ent

étra les serv moe Mar

d'An Arai tout gion dans

qui sont

es dont ils ement pares et les eshommes es femmes avaux, des le planter, vent tranil brûlant, ec un enyant pour de farine pas seuleindolens, er tous les rit toute la

us d'induses: l'appât er ce qui et prendre ver. Après précieuse un grand de nour-Lagréable. ux Euroit que des beaucoup ries de la ensiles de ménage, étoffes grossières de couleurs apparentes, bijoux pour l'ornement des femmes, comme petits miroirs, sonnettes, grelots et mille autres bagatelles que les nègres admirent et contemplent comme des enfans des journées entières quand ils les ont, et sur-tout l'eau-devie qu'ils aiment passionnément, au point de se vendre eux-mêmes pour en avoir.

gion qui est la mahométane. Comme

dans l'Arabie, ils sont partagés en tribus

qui se mêlent rarement, ceux des villes

sont moins scrupuleux à cet égard; mais

Mauritanies; les Arabes sont les enfans Arabes. des Sarrasins qui ont inondé l'Afrique dans le septième siècle. Ces deux nations se sont tellement confondues, que quoiqu'elles se reconnoissent encore un peu entre elles, il est presqu'impossible aux étrangers de les distinguer; cependant les Arabes étant les plus forts, ont conservé dans beaucoup de cantons leurs mœurs particulières. Il y a plus de Maures qui vivent en Arabes, que d'Arabes qui vivent en Maures. Les Arabes font dominer leur langue dans toute la péninsule, ainsi que leur reli-

Les Maures sont les naturels du pays descendans des habitans des anciennes Sarrarins,

villages qu'ils forment, ou qui campent en hordes ambulantes, ont bien mieux conservé les costumes de leurs ancêtres. Les hommes ne se mêlent que du soin des bestiaux : les femmes font tout l'intérieur du ménage, elles sont considérées et aimées de leurs maris, trèsréservées, et comme invisibles dans leurs tentes ou chariots. La jalousie des hommes impose aux femmes cette obligation. L'adultère est sévèrement puni, et la poligamie permise. Toute la famille vit, s'il se peut, dans la même hute. Il y a toujours place pour la cavale, l'animal chéri des Arabes. Ils en conservent soigneusement la généalogie. Les poulains s'élèvent avec les fans; ils leur servent ordinairement de coussins quand ils sont couchés. Les maîtres les accablent de baisers et de caresses, que ces animaux recherchent, et auxquels ils paroissent très-sensibles.

CI

oı fr

bo

pe

do

ch

qu

ten l'ag

for

Il y a peu de différence entre les mœurs des Arabes Africains, et ce qui a déja été dit des Arabes dans leur pays natal. Ils sont généralement hospitaliers, braves, endurcis à la fatigue. Nous remarquerons seulement quelques usages particuliers: les femmes se peignent différentes figures sur le front, les joues, les bras, les cuisses, le ventre; et comme

campent en mieux ancêtres. e du soin tout l'innt consiaris, trèsbles dans lousie des cette oblinent puni, e la famille e hute. Il vale, l'anien conserlogie. Les fans; ils e coussins maîtres les resses, que t auxquels

entre les, et ce qui s leur pays ospitaliers, Nous reques usages ignent difles joues, et comme

cette peinture coule et s'efface, celles qui n'ont pas les moyens de les renouveler les rendent permanentes en se piquant la peau. Dans quelques tribus, l'époux et l'épouse mettent le jour des noces une chemise qu'il ne leur est pas permis de quitter; il faut qu'elle tombe en lambeaux. Ils n'étudient pas pour apprendre; mais ils écoutent ou regardent par curiosité. Leur médecine consiste en recettes qu'ils ont de tradition. et qu'ils emploient par l'habitude et sans raisonnement; mais ils sont habiles en topiques, et bien servis en cela par la nature, qui leur fournit des plantes fortes et très-variées. Ils connoissent aussi les piqures et les ventouses. L'inoculation de la petite vérole est commune chez eux. Il faut que la pustule s'achète ou s'échange contre des dragées ou des fruits, sans cela elle ne seroit point bonne.

Les chefs des Arabes ambulans s'appellent Cheiks, ce qui veut dire ancien docteur ou maître; les uns sont électifs, les autres héréditaires. Ce chef est chargé de gouverner sa petite république, de juger les différends, et d'entretenir la paix et la prospérité. On appelle l'aggrégation de plusieurs familles qui forment une tribu, Douwar. Les cheiks

de chaque douwar sont soumis à un autre plus clevé en dignité, qu'on nomme *Emir*, ce qui revient à la qualité de prince. Ainsi se forment les petits royaumes. L'émir ordonne les campemens, les expéditions militaires, partage le butin, répartit les impôts, tent ceux qui se paient à des princes plus puissans, comme le dey d'Alger, ou l'empereur de Maroc, que ceux qui lui sont dus à lui-même, et qu'il est souvent obligé de lever à main armée. Quand les douwars se trouvent trop imposés, ils se transportent dans le désert, et avec eux part la contribution qu'il est difficile d'aller chercher.

la

de

fil de

ei

qı

qu

la

so

le

cei

de

trè

sal

de

est

Leurs armes sont la flèche, le sabre, et principalement la lance ou la pique, dont ils font un usage très-dangereux, sur-tout quand ils fuient. Ils se servent peu de fusils, parce qu'ils ne savent pas les entretenir. Leur cavalerie est très-vive, très-légère. On admire l'intelligence de leurs chevaux, et leur preste obéissance à tous les mouvemens que le cavalier demande. Tels étoient autrefois les Numides. Les Arabes ont, dans leurs douwars, la simplicité des mœurs antiques. Le cheik lui-même va prendre un agneau de son troupeau, le tue et l'apprête, pendant que safemme prépare

s à un autre n nomme qualité de les petits es campeires, parpôts, tent inces plus Alger, ou eux qui lui il est souin armée. vent trop lans le déntribution her.

, le sabre, i la pique, angereux, se servent savent pas e est trèse l'intellieur preste mens que ient autreont, dans les mœurs a prendre le tue et ie prépare

le feu et les assaisonnemens. Ils ne savent ce que c'est que causer, se promener, s'amuser avec leurs enfans ou leurs domestiques. Quand ils n'ont rien à faire, ils fument. Les douwars se voient quelquefois en corps, et alors se donnent de grandes fêtes, c'est-à-dire des repas. On s'assemble aussi pour les mariages. Le futur paie avant de voir la fille qu'on a arrêtée pour lui. S'il n'en est pas content, quand il la voit, il peut la renvoyer, mais il perd tout ce qu'il a donné. Ainsi c'est un profit d'avoir des filles laides. Les funérailles se font avec des cris, des pleurs, des gémissemens; en un mot, avec un fracas de douleur qui n'est pas toujours la preuve d'un cœur bien touché.

Les voyages des Maures et Arabes des Voyages. côtes, pour aller chercher l'or, se font à travers sept cents lieues d'un désert qu'on appelle Mer de Sable, à cause de la légèreté du sable qui est quelquefois soulevé par des tempêtes, et engloutit le voyageur. Dans un espace de deux cents lieues, on ne trouve de l'eau qu'en deux endroits. Il faut la tirer de puits très-profonds, souvent bouchés par le sable. Après l'avoir ôté avec beaucoup de peine et de travail, l'eau qui vient est saumâtre et désagréable, au point

que les chameaux, les seules bêtes de charge dont on se sert pour les voyages, en sont dégoûtés avant d'être désaltérés. Si on a le malheur de manquer cette misérable ressource, soit en passant les puits, soit en ne les découvrant pas, on est réduit aux plus affreuses extrémités. Aussi les marchands, quand ils arrivent après toutes ces peines, dans les endroits où se trouve l'or, s'ils sont les plus forts, ne l'achètent pas, mais le prennent. Trop heureux les possesseurs, quand on leur laisse quelques bagatelles en échange.

Animanx.

Les chasses en Afrique se font quelquesois comme en Tartarie, en formant de loin un cercle que les chasseurs rétrécissent en se rapprochant; mais il se trouve dans cette enceinte beaucoup plus d'animaux féroces qu'en Tartarie, lions, tigres, léopards, panthères, rendus encore plus cruels par la chaleur du climat et la rareté de l'eau. Par une heureuse superstition, ils regardent l'éléphant mort comme impur; et pour cette raison ils ne le tuent pas : ce qui empêche la destruction de ce noble animal. Les rhinocéros n'étant pas épargnés, sont aussi rares que les éléphans sont nombreux. On compte, entre les animaux indigènes, la Girafe, animal

es bêtes de es voyages, désaltérés. quer cette passant les ant pas, on extrémités. ils arrivent ans les ensont les plus eis le prenossesseurs, es bagatelles

e font quelen formant nasseurs ré-; mais il se beaucoup n Tartarie, thères, renla chaleur au. Par une gardent l'ér; et pour oas : ce qui e ce noble nt pas épares éléphans e, entre les afè, animal très-grand, dont la figure tire sur le daim, mais qui a les pattes de devant bien plus longues que celles de derrière; le Lampt, qui a quelque rapport avec le bœuf, mais qui est sauvage, farouche et dont le départ a la brusquerie du sanglier. Dans ces plaines immenses, l'Africain chasse à l'oiseau, et poursuit l'Autruche. Il trouve souvent des animaux nouveaux ou inconnus auparavant.

Il a tous nos animaux domestiques, et de plus que les nôtres des singes, malfaisans comme partout ailleurs, utiles cependant contre les fourmis qu'ils mangent. Les serpens y sont très-communs, depuis une grosseur presque incroyable, jusqu'au délié d'une fine aiguille; et ceux-ci s'insinuant par-tout, ne sont pas les moins dangereux. Le caméléon purge la terre d'insectes. Ses yeux ont une propriété très-avantageuse à un chasseur, c'est qu'il peut les tourner sur deux objets opposés, l'un en bas, l'autre en haut, l'un devant, l'autre derrière. Il y a beaucoup de poissons dans les mers et les rivières, mais les premières sont infectées par les requins, et les secondes par les crocodiles. Le Lamentin, espèce de vache marine, se trouve en grande quantité sur les côtes;

la chair en est excellente. A ses richesses en or, l'Afrique ajoute des perles et de l'ambre gris, du crystal et du salpêtre. Elle a de grandes rivières, peu de montagnes dans l'intérieur, et mal boisées; les caps sont fort élevés sur la Méditerranée, l'attérage est vaseux; mais il est profond sur l'Océan.

ja fe

fu

fu

et be

ď

en

ro

le

pi

cl

vi ri ic

Chrétiens.

Les plus belles parties de l'Afrique sur la Méditerranée, avoient, comme on sait, servi d'asile à beaucoup de Romains pendant les guerres civiles, et principalement lors des proscriptions. Ils y bâtirent des villes, et embellirent celles qui étoient déjà construites. Cette partie de l'empire romain devint trèsflorissante sous les gouverneurs que les empereurs y envoyoient. Un d'entre eux, nommé le comte Boniface, menacé dans le cinquième siècle d'être destitué par une intrigue de cour, appela pour se soutenir les vandales d'Espagne. Ils y débarquèrent sous la conduite de Genseric, et y fondèrent un empire, qui, d'abord fort puissent, redoutable à Rome même, n'a cependant duré que sous six monarques. Le règne de ces princes, qui étoient Ariens, est fameux par les persécutions qu'ils firent souffrir aux catholiques. Soit zèle de sectaires, soit persuasion que le catholicisme attaes richesses erles et de 1 salpêtre. 11 de mon-11 boisées; 12 Méditermais il est

l'Afrique t, comme ucoup de civiles, et scriptions. nbellirent ites: Cetteevint trèsrs que les entreeux, enacé dans: stitué par a pour se gne. Ils y e de Genpire, qui, butable à duré que ae de ces st fameux nt souffrir sectaires, isme attatachant les peuples à l'empire romain, jamais leur autorité ne seroit bien affermie, que par la destruction de cette religion, il n'y a pas de moyens que les princes vandales n'employassent pour la détruire, et y substituer l'arianisme.

Tous les orthodoxes furent proscrits; on fit fermer les églises; les plus belles furent données aux Ariens, les autres furent converties à des usages profanes et même les plus vils. On en démolit beaucoup, sur-tout celles qui étoient d'une architecture romaine, et on les fit rebâtir, ou l'on en fit élever en d'autres endroits, dans le goût gothique. Les rois vandales déponillèrent sucessivement les évêques et tous les ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers, de leurs dignités et de leurs revenus. On pilla les cathédrales, les monastères, les chapelles; on enleva les ornemens et les vases sacrés; et par ordre du prince, on saisit et l'on brûla les livres des églises, missels, bréviaires, homélies et autres; c'est ce qu'on a appelé vandalisme. La violence contre les personnes fut horrible. Il suffit, pour en donner une idée, de dire que l'exécution en fut confiée non-seulement aux prêtres Ariens, mais encore aux prêtres idolatres Africains, qui depuis long-temps nourrissoient une haine mortelle contre le clergé orthodoxe, qui resserroit leur domaine par les conversions. Les exils furent les principales vexations employées dans cette persécution; mais des exils dans des déserts affreux, où on menoit les malheureux comme des troupeaux de bêtes, sans pitié pour les infirmes et les vieillards, et où on les abandonnoit, sans secours et sans provisions; barbarie qui s'est renouvellée dans l'exportation. Les historiens de cette persécution, la regardent comme une juste punition du ciel, à cause du relâchement des mœurs qui régnoit parmi le clergé comme parmi le peuple. « Tandis qu'ils maintenoient la pureté « de la foi, disent ces écrivains, ils « étoient de vrais idolâtres par la con-« duite ».

Après cent dix-sept ans, l'Afrique fut affranchie du joug des vandales par Bélisaire. Sous les généraux et préfets envoyés par les empereurs Grecs, le catholicisme, qui s'étoit toujours soutenu, quoique dans un état d'obscurité, reprit de l'éclat; on r'ouvrit ses églises, on lui rendit ses richesses et l'arianisme fut banni du pays. Les maures ne virent pas sans envie cette espèce de résurrection; ils fondirent sur les catholiques.

n

roit leur Les exils ons emmais des x, où on des trouir les inù on les sans pronouvellée oriens de t comme cause du i régnoit e peuple. la pureté vains, ils ar la con-

ontre le

l'Afrique dales par et préfets drecs, le purs soubscurité, s églises, arianisme ne virent résurrecholiques.

Ceux-ci furent défendus par les empereurs Grecs, qui envoyèrent des troupes et firent de grands efforts pour conserver ce beau fleuron de leur couronne. Ces guerres affoiblirent l'un et l'autre parti, et préparèrent une conquête facile aux Sarrasins ou Arabes, lorsqu'ils entrèrent en Afrique. Ils s'étendirent avec la plus grande rapidité et fondèrent un empire dont les chefs prirent le nom de califes Salamites. Après quatre règnes, ces califes ont transporté leur puissance et leur titre en Egypte. A leur départ, la gloire de leur empire s'est évanouie. Depuis l'Egypte jusqu'au détroit de Gibraltar, le pays, tourmenté par des guerres intestines entre les petits princes qui l'occupoient et par les attaques meurtrières des Espagnols et d'autres puissances de l'Europe, est devenu enfin le domaine et la retraite d'une troupe de pirates.

## ÉGYPTE.

Mais qu'est devenue l'Egypte? La reconnoît - on dans la peinture qu'en font les voyageurs? Ils la représentent dépeuplée et devenue stérile. Ils nous

q q

cl

ot

 $\mathbf{m}$ 

ľe

ar

pr

et

CC

a1:

de

00

té

da

pe

pe

ei

de

d

peignent ses villes couvertes de ruines, ses magnifiques édifices convertis en misérables cabanes, le sol jonché de débris répandus sur la terre, comme les ossemens secs et décharnés couvrent quelquefois les lieux destinés aux sépultures. Comment un pays qui nourrissoit autrefois vingt millions d'habitans, et en alimentoit encore un grand nombre au dehors, fournit-il avec peine actuellement à la subsistance de deux millions et moins? C'est, disent quelques auteurs, que la nature s'y est épuisée. Nous ferons observer que cet épuisement n'est pas celui de la nature, mais des hommes qui fécondent la terre par l'industrie et la culture. A peine y a-t-il actuellement un cultivateur sur dix que l'on voyoit autrefois. Ce sont les Coptes, qu'on croit descendans des anciens Egyptiens. Leur sort est pénible et abject sous le gouvernement turc; ils sont chrétiens, et ce sont les seuls qui dans cette classe ont quelques connoissances. Aussi les beys, mamelucs, choisissentils leurs secrétaires, leurs commis dans cette classe. On croit que la langue de leur litargie, est l'ancienne égyptienne vulgaire. Leurs prêtres la lisent, mais ne l'entendent pas. Les autres habitans de l'Egypte, sur-tout de la haute, sont les Arabes

qui vivent en douwars, comme les Africains, sous le commandement d'un cheik.

de ruines,

ertis en mi-

é de débris

ie les osse-

rent quel-

sépultures.

ssoit autre-

, et en ali-

abre au de-

tuellement

millions et

es auteurs,

sée. Nous

puisement

, mais des

terre par

ine y a-t-il

ur dix que

es Coptes,

s anciens

ble et ab-

c; ils sont

s qui dans

oissances.

oisissent-

nmis dans

gue de leur

enne vul-

ais ne l'en-

us de l'E-

es Arabes

Seroit-ce prévention ou calomnie, Gouverne que d'attribuer et la stérilité des campagnes et le délabrement des villes, et la misère des peuples au gouvernement ottoman? Ce gouvernement est tout militaire et absolument despotique à l'égard du peuple. Le pacha, nommé à cette place, la plus lucrative de l'empire, est comme le fermier de la Porte. Moyennant une somme stipulée qu'il fait passer tous les ans au grand-seigneur, des provisions en comestibles, habits, aromates, bijoux pour le sérail, des préseus pour les sultans et les ministres, et la paie de la milice, tout le reste est à lui, sans qu'il soit tenu de rendre compte. Il faut qu'il s'enrichisse en trois ans, terme ordinaire de sa puissance, dont les patentes serenouvellent cependant tons les ans, afin d'en tirer à cette occasion une rétribution annuelle ajoutée aux charges; aussi vend-il tout. Pendant que la peste dure, ce qui arrive à peu près trois mois dans l'année, il revend perpétuellement, et fait passer de main en main les fonds domaniaux il tire des sommes prodigieuses. Il y a de ces demaines qui lui reviennent trois ou

quatre fois en peu de temps, par la

d

at

se

re

to

ď

au

ge

an

fic

le

ba

be

hu

pl

80

ba

lu

mort rapide des possesseurs.

L'autorité du gouverneur est modérée par un divan, ou conseil composé de vingt-quatre beys, qu'il nomme et destitue à volonté; ainsi ce frein ne lui est pas ordinairement fort incommode, d'autant plus qu'il dépend de lui de leur donner des commissions lucratives, autre moyen de les rendre complaisans à sa volonté. Il arrive pourtant quelquefois que le conseil des beys se'rend le plus fort, et destitue et renvoie le gouverneur. Depuis un demi-siècle, surtout depuis Ali-Bey, la milice des mamelucs a pris une supériorité marquée sur les Ottomans, et même fait révoquer à sa volonté ces pachas autrefois si puissans et si despotes. Nulle part ailleurs, la milice turque n'est aussi insolente qu'en Egypte. Comme le pacha a besoin de janissaires pour lever les impôts, et quelquefois les opposer aux beys, il a pour eux une indulgence nuisible à la sûreté des habitans. Les marchands étrangers, européens, comme les autres, éprouvent d'eux des avanies qu'ils ne préviennent, et dont ils ne se rédiment qu'à force d'argent. Par tous ces obstacles, ce beau pays, qui pourroit et devroit être le centre du commerce

, par la

tmodérée nposé de ne et desin ne lui ommode, de lui de ucratives, mplaisans tquelquese rend le oie le goucle, sure des maé marquée t révoquer utrefois si le part ailaussi insole pacha a ver les imposer aux ndulgence itans. Les ens, comme les avanies it ils ne se . Par tous ui pourroit commerce

du monde, languit dans une inaction ruineuse.

Les Arabes pillent non-seulement les autres habitans, mais ne se ménagent même pas entre eux. Les beys font dans les provinces, ce que fait le bacha et ses suppôts dans les villes : au lieu de réprimer les brigands, ils en reçoivent des rétributions. Il afflue en Egypte unc multitude d'esclaves de toutes les parties d'Afrique, d'où on les transporte dans toute l'Asie : c'est le plus grand marché d'hommes du monde. Les arts, qui ont autrefois fleuri, sont totalement dégénérés. Les Egyptiens ont conservé encore quelque chose de la passion de leurs ancêtres pour les tombeaux. Les anciens les faisoient grands et magnifigues, les modernes les font agréables, les ornent de pavillons. Il ne faut plus parler de sciences en Egypte; depuis le renversement du trône des califes, le flambeau des lettres s'est éteint, et la barbarie des Turcs a desséché dans ce beau pays tous les canaux de l'industrie humaine.

On ne compte que trois ou quatre places où les Turcs entretiennent garnison. Au Caire, la capitale, le séjour du bacha, le théâtre de sa grandeur et du luxe des beys, on prétend que la ma-

N

de

les

 $\mathbf{C}_{\mathbf{d}}$ 

qu lls

Ju

 $_{
m ph}$ 

céi

tia

leu

COL

auz baş

fill

var de l

qui cél

qu

sen sio

sar. vie

dev

sor de

qu

àu

gnificence de leur divan surpasse celle du grand-seigneur. Le château, assez bien muni de canons, seroit de peu de défense, parce qu'il est dominé. Il n'est fort que contre la ville, qui, contenant beaucoup de monde, sur-tout de populace, a besoin d'un frein. Elle est mal située dans des sables, mal bâtie, les rues en sont tortueuses et mal propres. C'est l'entrepôt de la mer Rouge à Alexandrie et à Rosette. La première ne conserve de son ancienne splendeur que des ruines; mais son port est encore bon. La seconde est riante et agréablement située. Suès, d'où part au fond de la mer Rouge la ligne de commerce qui aboutit aux ports de la Méditerranée, est dans la situation la plus ingrate, sur une côte aride et sablonneuse, sans eau, sans vivres; mais tout y abonde, parce que le commerce la vivifie. On voit encore à deux lieues de la ville un fossé profond, qu'on croit être le commencement du canal, que les rois d'Egypte et les empereurs romains ont plus d'une fois formé le projet de faire creuser pour la jonction des deux mers.

Coptes.

L'église copte est composée d'un patriarche qui s'élit au Caire, et demeure à Alexandrie, dont il est métropolitain, et de cent quarante évêques ses oasse celle au, assez de peu de né. Il n'est contenant ut de polle est mal bâtie, les d propres. Rouge à première splendeur rt est ene et agréart au fond commerce Méditera plus inolonneuse. vabonde, vivifie. On la ville un re le coms rois d'Eas ont plus aire creu-

mers. e d'un pai demeure ié ropoliêques ses

suffragans, tant en Egypte qu'en Syrie, Nubie et Abyssinie. Elle a aussi tous les degrés hiérarchiques qu'on trouve dans les églises grecque et romaine. Les Coptes suivent la doctrine d'Eutichès, qui n'admettoit qu'une nature en J. C. lls ont adopté plusieurs cérémonies des Juifs, et les observent avec autant et plus d'exactitude et de zèle, que les cérémonies les plus essentielles du christianisme : témoins leur circoncision et leur baptême. Ils regardent la première comme si nécessaire, qu'ils l'étendent aux deux sexes. Les garçons ne sont baptisés qu'après quarante jours, et les filles, au bout de quatre-vingt, observant en cela le temps prescrit par la loi de Moïse, pour la purification des mères, qui doivent assister à la cérémonie. Un célèbre docteur catholique a prouvé qu'ils ont une foi orthodoxe sur la présence réelle. Ils pratiquent la confession; mais comme simple accusation, sans aucune réflexion, et toujours suivie de l'absolution. Les mariages se font devant le prêtre et son ministère. Ils sont grands jeûneurs, ont un carême de cinquante jours avant Pâques, de quarante - trois jours avant Noël, et beaucoup de veilles de fêtes, astreintes à un joûne. Dans de longs jeûnes même

ils ne mangent ni poisson, ni œufs, ni viande, ni beurre, ni huile, ne boivent que de l'eau, ne sont qu'un seul repas, peu avant le coucher du soleil, et obligent les malades et les enfans au-dessus de dix ans de jeûner. Le mariage n'est pas indissoluble chez eux; ils connoissent le divorce, et par une coutume qui leur est particulière, les femmes peuvent le provoquer. L'église grecque est aussi fort nombreuse en Egypte; mais moins favorisée des Turcs que la copte; ces deux églises se haïssent très - cordialement. Les missionnaires catholiques tâchent de les réconcilier en les convertissant; mais ils ont peu de succès.

Caravane.

C'est du Caire que part la fameuse caravane de la Mecque. Dans cette ville, se rassemble une multitude de pélerins de la Turquie européenne, de l'Asie et de l'Afrique. On ne les fait pas monter à moins de quarante mille, au départ. Ils emploient cent jours à ce voyage, dans lequel il faut porter toutes ses provisions. Les gens riches aident les pauvres. L'Emir Hadge ou chef des pélerins, est ordinairement un bey que le pacha favorise de cet emploi qui est trèslucratif. Le conducteur a des troupes à ses ordres pour l'escorte, et droit de vie et mort, tant que dure le voyage.

Le fêt mo en po Me pos for gio

poi noi de. Ha

et d'avrén exc

pire sou sid d'u à q doi par

> des roi pul

i œufs, ni ne boivent eul repas, l, et oblis au-dessus riage n'est s connoisutume qui es peuvent ie est aussi nais moins copte; ces s - cordiaatholiques es converuccès.

a fameuse ans cette lutude de béenne, de les fait pas mille, au jours à ce rier toutes aident les hef des pébey que le mi est trèstroupes à t droit de e voyage.

Le départ du Caire est accompagné de fêtes et de rejouissances. Plusieurs moindres caravanes joignent la grande en route, de sorte qu'elle est quelquefois portée au double , quand elle arrive à la Mecque. Deux sortes d'hommes composent cette multitude. Des dévots qui font le pélerinage par pur zèle de religion, et des marchands qui en profitent pour le commerce; tous les deux s'honorent également à leur retour du titre de Hadge Pélerin, qui sert de prénom, Hadge Mahomet, Hadge Mustapha, et jouissent des privilèges honorifiques et utiles qui y sont attachées; comme d'avoir les premières places dans les cérémonies, et d'être presque toujours exceptés des châtimens corporels aussi communs en Afrique qu'en Asie.

L'Egypte fut subjuguée par Amron, Moez 953. lieutenant du calife Omar, sous l'empire d'Héraclius. Dans la suite elle entra sous la jurisdiction des Califes Abassides. Ils n'y jouissoient cependant pas d'un grand pouvoir. Les chefs de troupes à qui la force et le droit de la guerre y donnoient de l'autorité, vouloient bien paroître ne le posséder que de l'aveu des califes Abassides, auxquels ils déféroient la nomination dans les prières publiques, ce qui indiquoit une espèce

de souveraineté, mais dénuée de puissance. Pendant qu'ils se la disputoient entre eux, il s'étoit élevé à la pointe de l'Afrique, sous le nom de Fatimite, un califat rival de l'Abisside. Les princes qui en prirent le titre, portèrent leur puissance jusqu'en Espagne; le quatrième d'entre eux, nommé Moez, instruit de la désunion de tous les princes qui se partageoient l'Egypte, envoya une forte armée sous la conduite d'un bon général, nommé Granhar, qui lui soumit ce beau royaume. Il y transporta tous ses trésors, et jusqu'aux cendres de ses ancêtres, pour faire voir qu'il renonçoit sans retour à ses autres possessions d'Afrique.

Moez ne fut pas plutôt installé, qu'il fit rayer des prières le calife de Bagdad, et se fit inscrire et nommer à sa place. Ce qui enleva à l'Abasside le peu d'influence qu'il avoit en Egypte; non sans réclamation de sa part, mais toujours inutilement. On vante la magnificence de ces nouveaux califes; elle étoit en raison de leurs immenses richesses, aussi ont-ils construit des bâtimens superbes, mosquées, colléges, hôpitaux: plus curieux d'elever de nouveaux édifices, que d'entretenir les anciens, dont la conservation auroit pu leur faire autant,

d'
ve
da
au
en
su
trè
no
fair
Su
bea

SOU

ton

vau

cin voi par dro tâch ne écla la t

revu Aba man pon

qu'i néal S ée de puisdisputoient pointe de itimite, un les princes èrent leur quatrième instruit de ices qui se a une forte bon généi soumit ce la tous ses de ses anrenoncoit ssions d'A-

tallé, qu'il
e Bagdad,
à sa place.
peu d'in; non sans
s toujours
ignificence
e étoit en
sses, aussi
ens supertaux: plus
x édifices,
ont la conre autant

d'honneur. Ces princes se montroient volontiers à leurs sujets, non-seulement dans les cérémonies éclatantes, mais aussi pour rendre justice journellement en personne. La prise de possession des successeurs de Moez, a toujours été très-pompeuse. La cavalcade qui les menoit à la mosquée pour rendre grâce et faire hommage de leur couronne à l'Etre Suprême, les conduisoit aussi au tombeau de leurs ancêtres, où on les faisoit souvenir, par un exemple frappant, que tout passe dans la vie. Cette cérémonie vaut bien celle des étoupes qu'on brûle devant les papes.

Ce Moez mourut âgé de quarantecinq ans au Caire qu'il a fondé. Il n'avoit pas sur sa descendance de Fatime,
par Ali, ni par conséquent sur son
droit au califat, l'opinion ferme qu'il
tâchoit d'inspirer aux autres; mais il
ne vouloit là-dessus ni dispute, ni
éclaircissement. Se trouvant un jour à
la tête de ses troupes, dont il faisoit la
revue, un particulier, peut-être un
Abasside, pour l'embarrasser, lui demanda de quelle race il étoit. Il répondit, en montrant ses troupes et l'épée
qu'il portoit: Voici ma race et ma généalogie.

Son fils Aziz lui succéda, et gouverna Aziz. 957.

avec une douceur et une bonté qui le firent généralement aimer. Mais ces qualités furent peut-être les causes des troubles qui éclatèrent dans sa cour. Il ne savoit pas punir, et l'on abusoit de sa clémence. Il avoit épousé une chrétienne. Il paroît qu'Aziz étoit assez indifférent sur la religion de ceux qu'il employoit à son service. Son secrétaire étoit un chrétien, et son trésorier un juif. Ce calife eut plusieurs guerres qui ne furent pas heureuses. Il ne les faisoit pas par lui-même. Pour avoir été batiu en Syrie, Giauhar, le conquérant d'Egypte, autre Bélisaire, fut disgracié et privé de ses richesses. Aziz régna vingtun ans, et en vécut quarante-trois.

Alakem, 978. Taher. 10. Mostanzer. 10. Billah. li. 1087. Amer. 1101.

Beaucoup d'actions de ses successeurs ont déjà été racontées. On se rappellera le libertinage d'Alakem; les 1025. Mosta- efforts qu'il fit pour abolir le mahométisme, et y substituer une religion dont la sensualité ne connoissoit aucune espèce de frein ; sa haine contre les femmes auxquelles il vouloit non-seulement interdire la sortie de leur maison, mais même, s'il eût pu', l'usage des pieds, en défendant qu'on leur fît des souliers. Sa sœur vengea son sexe en le faisant assassiner. Taher, son fils, son contraste, fut sage et prudent. Mostanzer eut un règne

cél ils der nn trô ser pot lui dis

lor

me mu bau irré qu

Se VISI si g des civi dire Rectrio finit

en s trou cho enti judi

sous

onté qui le ais ces quacauses des sa cour. Il abusoit de une chréoit assez inceux qu'il a secrétaire résorier un guerres qui e les faisoit ir été battu uérant d'Edisgracié et régna vingtte-trois.

on se raplakem; les e mahoméligion dont aucune esles femmes alement inison, mais es pieds, en souliers. Sa isant assasntraste, fut ut un règne long et pacifique. Ces deux princes sont célèbres par leur amour pour la poésie; ils y excelloient. L'âge d'Amer, fils du dernier, encore enfant, fit concevoir à un de ses oncles le dessein d'usurper le trône. Le grand-visir Afdul, le conserva à son jeune maître, mal-à-propos pour lui-même; car ce prince, soin de lui marquer de la reconnoissance, le disgrâcia, et lui fit essuyer des traitemens ignominieux. Amer étoit dissimulé, cruel, orgueilleux, livré à la débauche, passionné pour le jeu, et trèsirréligieux. Il avoit cependant le talent du gouvernement, et aimoit les sciences qu'il cultiva avec succès.

Sous Hafedh, gouverné par son grandvisir Ba 'am, les chrétiens jouirent d'un
si grand crédit, qu'il excita la jalousie
des Musulmans. Il en résulta une guerre
civile, dont le calife ne fut pour ainsi
dire que spectateur, entre son visir, et
Redvan, son rival. Les deux religions
triomphèrent alternativement. Hafedh
finit par mettre l'équilibre entre elles,
en se servant des hommes habiles qu'il
trouvoit dans l'une et dans l'autre. Le
choc qui avoit commencé sous Hafedh,
entre les prétendans au visiriat, au préjudice de l'autorité du calife, continua
sous d'Hazer et ses successeurs, et fut

Hafedh. 1141. d'Hazer. 1151. Ahayez. 1154.

da

CO

ce

ro

tic

en

so

tal

pa fai

ľéi

nac

env

et l

exp

got

Peu

aux

fit a

des

en

que

et e

reco

le g

son

eml

expi

ingr

le S

moi

en grande partie cause de la révolution qui arriva ensuite en Egypte. D'Hazer fut assassiné par son visir, sous prétexte de se venger d'une injure; mais en ellet, pour gouverner sous le nom d'Alfayez, fils du calife, encore enfant. Les cruautés exercées sur ses oncles, comme coupables de la mort de leur frère, cruautés dont le barbare visir rendit ce jeune prince témoin, lui troublèrent la raison. Il mourut à onze ans, et eut pour successeur Al Aded, son grand oncle, onzième et dernier calife Fatimite. Sous ces deux derniers, les croisés eurent des succès en Egypte.

Al Aded. 1661.

Sous Al Aded, deux visirs se disputèrent l'autorité dont le calife n'avoit plus que l'ombre. Le pouvoir resta à Shawer, avec le titre de Roi, que ces Fatimites, dans les derniers temps, eurent la foiblesse de confier à leur premier ministre. Shawer fut expulsé par Dargan. Le visir dépouillé, demanda du secours à Nur'oddin, émir de Damas, qui lui en accorda d'autant plus volontiers, que très-zélé pour sa religion, il , voyoit avec peine les progrès que les croisés, à l'aide de ces troubles, faisoient en Egypte. Dargan craignant d'être abandonné, non-seulement priva de leurs charges les officiers qu'il croyoit

révolution. D'Hazer les prétexte les en effet, l'Alfayez, es cruautés me coupatre, cruautés le ce jeune et la raison. pour suconcle, onmite. Sous eurent des

rs se dispulife n'avoit oir resta à oi, que ces temps, euà leur prexpulsé par , demanda · de Damas, olus volonreligion, il ès que les s, faisoient ant d'être t priva de 'il croyott dans les intérêts de son rival, mais encore en fit massacrer un grand nombre, ce qui affoiblit considérablement le royaume. Malgré ces cruelles précautions, Dargan succomba. Nuro'ddin envoya à Shawer un corps de troupes sous les ordres d'Asado'ddin, qui le rétablit dans sa place. Quand il fallut payer le service, le visir oublia le bienfait, et craignant le ressentiment de l'émir Syrien, se fortifia contre ses menaces de l'alliance des croisés. Nuro ddin envoya son général attaquer et les francs et l'ingrat visir. Asado'ddin avoit à cette expédition Saladin son neveu, qu'il fit gouverneur d'Alexandrie, après qu'il l'eut prise. Ce jeune guerrier la rendit aux croises, par un traité que son oncle fit avec eux. Ceux-cidélivrés de la crainte des Syriens, poussèrent leurs conquêtes en Egypte d'une manière si effrayante, que Shawer, à la veille de tout perdre, et enfermé dans le Caire, eut encore recours à l'émir de Damas. Alors reparut le général Asado'ddin avec Saladin, son neveu. Il fit lever le siège, évita les embûches que lui dressoit Shawer, qui expia par sa mort ses irrésolutions et ses ingratitudes. Le foible Ala Ded nomma le Syrien grand-visir. Il mourut deux mois après un excès de débauche, di-7 om. 7

sent quelques historiens. Saladin, son neveu, fut mis par le calife à sa place.

Saladin.

Dans les premières années de sa puissance, il fallut à Saladin une singulière dextérité pour se soutenir entre Nuro'ddin, émir de Damas, auquel il eut besoin de persuader que, malgré le haut degré de puissance auquel il étoit parvenu, il restoit toujours son sujet, et contre les émirs égyptiens mécontens de sa fortune. Il réussit à s'affermir sur le trône, en se conciliant l'estime et l'amitié du peuple, par un gouvernement juste et modéré, et l'affection des troupes, par sagénérosité et ses victoires. Nuro'ddin continua quelque temps à lui parler en maître. Il lui envoya des ordres auxquels Saladin devoit se soumettre. Tel fut celui de reconnoître le calife Abasside de Bagdad, et de faire effacer dans les prières, le nom du calife Fatimite. On ne sait si le calife Ala Ded étoit mort quand ce changement arriva, mais du moins il y survecut peu. Saludin s'empara de ses richesses, qui lui servirent à ses expéditions contre les croisés. L'émir de Damas mourut aussi, et après avoir été sujet de cette monarchie syrienne, Saladin y domina à son tour. Il s'empara de la Nubie; et sondateur de sa propre monarchie, il la laissa plus floriss ses céle sup exp

Ay prii tretere avo

ďĚ

life cun ni s

d'E d'oi pou veu dor

> zûr luide i poi

> vail

Ma assi doi

ten

idin, son sa place. le sa puissingulière ntre Nuquel il eut gré le haut étoit parsujet, et contens de mir sur le et l'amitié ment juste s troupes, s. Nuro'dà lui parler ordres auxnettre. Tel alife Abasffacer dans e Fatimite. étoit mort , mais du adin s'emservirent à

sés. L'émir

près avoir

syrienne,

r. Il s'em-

teur de sa

a plus flo-

rissante qu'elle n'ait été sous aucun de ses successeurs. Les croisades l'ont rendu célèbre dans l'histoire de l'Europe, qui supplée au silence de celle-ci sur ses exploits guerriers et ceux des sultans

d'Egypte de cette époque.

La dynastie de Saladin s'appeloit Al Aldal. Ayabite, du nom d'Ayab, père de ce 1187. Al Aziz, prince. Elle ne dura guères plus de qua- Adel 1190. tre-vingts ans. Ces rois d'Egypte adop- Al Manzur. terent le nom de Sultan que Saladin avoit pris lorsqu'il abolit le titre de calife. Al Afdal, son fils aîné, n'eut aucune des qualités de son père ; il ne sut ni se faire aimer ni se faire craindre. Al Aziz, son frère, lui ôta son sceptre d'Egypte, et l'envoya vivre en Syrie, d'où il revint après la mort d'Al Aziz. pour être tuteur d'Al Manzûr, son neveu. Devenusimple régent d'un royaume dont il avoit été maître, Al Aziz travailloit sous main à supplanter Al Manzûr, son neveu; lorsqu'il fut prévenu lui-même par Al Adel, son oncle, frère de Saladin. Al Adel, se donna d'abord pour être tuteur de son petit neveu Al Manzúr; mais quand il se crut bien assuré du suffrage des grands, par les dons qu'il leur distribuoit, il prit ouvertement le titre de sultan, il essuya des contradictions qu'il fit cesser. Sous

son règne, les croisés prirent Damiette, et firent des progrès en Egypte. Al Adel en avoit laissé le gouvernement à son fils Al Camel, et vivoit tranquillement sur le trône de Damas. Il mourut dans un âge avancé, maître de la Mésopotamie et de l'Arabie heureuse, qu'un de ses petits-fils lui avoit conquise.

Al Camel,

Al Camel, en se fixant en Egypte, perdit les états de Syrie. Les princes de Balk et d'Edémesse lui enlevèrent Damas, sa capitale; il la reprit et combattit pendant tout son règne avec des succès inégaux, contre ceux qui vouloient envahir le reste. Il n'eut pas moins d'embarras en Egypte, tourmentétantôt par les querelles entre les chrétiens de son royaume, Jacobites et Grecs, qui causèrent de grands troubles, tantôt par les oppositions de ses frères et de ses parens, plus souvent encore par les révoltes des émirs. Son courage et sa prudence le firent triompher de tous ses ennemis. Il aimoit les gens de lettres, les attiroit auprès de lui par sa munificence, et se plaisoit dans leur entretien. Quand il mourut, Noj moddin, son fils aîné, faisoit la guerre en Syrie. Les émirs proclamèrent sultan Ali Del, son cadet; l'aîné accourut. Comme il revenoit en force, les mêmes émirs qui avoient donné la

cot au

gra cur leu des clav

gan ne d les

din avc mê

per dar ém

Ma fun

mo con cut Sho son

bea des le

uni étoi de Damiette, e. Al Adel nt à son fils llement sur ut dans un ésopotamie

u'un de ses

en Egypte , Les princes enlevèrent t et combatvec des suci vouloient noins d'emétantôt par iens de son s, qui cauntôt par les e ses parens, révoltes des orudence le ennemis. Il les attiroit cence, et se n. Quand il lls aîné, faimirs proclaadet ; l'aîné it en force,

nt donné la

couronne à son frère, la transférèrent

au plus puissant.

Réfléchissant à cette inconstance des Noimoddin. grands, Noj moddin crut pouvoir se procurer une stabilité indépendante de leurs caprices, en augmentant le corps des Mamelucs. C'étoit un composé d'esclaves circassiens, de vagabonds, de brigands, sans patrie et sans parens, qui ne connoissoient de maître que celui qui les payoit. Les prédécesseurs de Noj mod din, à commencer par Saladin, en avoient entretenu des corps, auxquels même ils conficient la garde de leur personne. Le sultan les multiplia, en mit dans ses forteresses, et tint par oux les émirs en respect, pendant son règne. Mais après lui, cette milice devint bien funeste à Al Malek, son fils.

Quoiqu'il fut éloigné quand son père Al Malek. mourut, il ne laissa pas d'être reconnu sultan par l'habileté d'une concubine favorite de son père, nommée Shajr-al-dor, aussi recommandable par son génie et son courage, que par sa beauté. Elle profita même des cabales des énirs, pour leur faire sentir que le royaume avoit besoin d'un chef unique, sur-tout dans le moment où it étoit menacé par les armes victorieuses de Louis IX, roi des Français, qui

1250.

1239.

d'a

pr

tei

un

m

pa

il

de

hii

pri

no

an

no

réş

 $\mathbf{bo}$ 

ľa

11

fu

tai

les

d

s'avançoit yers la capitale. Al Malek fut donc proclamé au milieu du trouble et des intrigues. La victoire qu'il remporta sur Louis IX, à la Massoure, qui auroit dû l'affermir sur le trône, causa sa perte. Les Mamelucs, siers de leur nombre et de leur succès, voulurent imposer des lois au sultan, à l'occasion de la rançon du prisonnier. Il résista à leurs prétentions, et eut l'imprudence de laisser échapper quelques signes du dessein qu'il avoit de détruire cette milice insolente. Les émirs, chess des Mamelucs, découvrent qu'Al Malek projette de faire la paix avec le roi de France, à la condition qu'avec ce qui lui restoit encore d'excellentes troupes et très-aguerries, ce prince l'aidera à soumettre ce corps rebelle. Ces chefs font part de leur découverte aux soldats; la révolte éclate aussitôt. Le jeune prince se présente pour l'appaiser, il est blessé par Roc-Noddin, un des émirs. Le sultan se sauve dans une tour de bois sur le bord du Nil. La soldatesque rendue furieuse, le poursuit dans cet asile, et y met le seu. Le sultan se jette dans le Nil pour se sauver à la nage, et est percé de flèches dans le fleuve même.

Ensuite la discorde, la confusion régnèrent dans l'état au sujet de la sucrouble et remporta quiauroit asa perte. ombre et poser des la rançon s prétende laisser dessein lice insoamelues, ojette de ince, à la estoit enès-aguernettre ce part de a révolte e se prélessé par Le sultan ois sur le endue fusile, et y e dans le est percé

usion ré-

e la suc-

Malek fut

cession au trône: les révoltés y placèrent d'abord cette adroite concubine qui avoit procuré la couronne à Al Malek. Honteux ensuite de se voir commander par une femme et une esclave, ils proclamèrent Al Moez, un de leurs principaux émirs. Comme il les mécontenta, il leur vint un scrupule d'avoir exclu de son héritage, la dynastie des Ayuhites. Ils cherchèrent et trouvèrent un prince de cette race, qui leur convenoit fort, parce qu'il n'avoit que six ans, et que les principaux émirs gouvernoient sous son nom. On lui donna pour régent et tuteur Azzoddin, qui ne se borna pas long-temps à ses titres, par l'adresse de Shajr-al-dor qu'il épousa. Il se plaça lui-même sur le trône, et fut le fondateur de la dynastie des sultans Mamelucs, qui ont été détruits par les Turcs.

## ILES D'AFRIQUE.

Les îles de la mer Rouge peuvent passer pour des annexes d'Egypte. Nous y joindrons celles de l'Océan qui environnent cette grande péninsule jusqu'au détroit de Gibraltar.

Babel-mandel partage en deux l'entrée de la mer Rouge qu'elle commande. Elle a été autrefois le sujet de grandes guerres entre les Abyssins et les Arabes; mais à présent que les Turcs sont maîtres des deux côtés, elle n'est d'aucune importance, c'est un monticule de sable de deux ou trois lieues de tour, qui ne produit ni fruits, ni grains, ni légumes, ni herbages, et n'est habité que par quelques pauvres pêcheurs, en petit nombre. L'île de Suachem, près de la mer Rouge, a plus d'étendue et n'est pas meilleure. Barbora, vis-à-vis le royaume d'Adel, est habitée par des nègres fort adonnés au commerce. Elle a de bons pâturages.

Zocotora, près du cap Gardafui, a cinquante lieues de tour et deux bonnes rades; elle est peuplée, fertile, et gouvernée par un prince tributaire de la Porte. Elle produit de l'aloès, de l'encens, de l'ambre gris, du riz, des dattes et du corail. Les habitans se disent Arabes, et sont loyaux dans le commerce. L'air y est fort chaud, tempéré cependant par des rosées; les habits des hommes et des femmes, forts légers, servent plutôt à les parer qu'à les couvrir. Ils se saluenten baisant l'épaule. C'est le salut des anciens Arabes. Ils sont Ma-

ho sci qu coı

que qu erra bêt que che Ara troi che sing et à prê por voi à v San de Pen les ďu por pel me boi

per

leux l'enmmande.
e grandes
Arabes;
sont maîd'aucune
de sable
r, qui ne
légumes,
que par
en petit
rès de la
et n'est
à - vis le
par des

rce. Elle

dafui, a
t bonnes
et goure de la
de l'enes dattes
disent
le comtempéré
bits des
légers,
rouvrir.
C'est le
ent Ma-

hométans, ignorent les arts et les sciences, et se croient fort habiles lorsqu'ils en savent assez pour exercer leur commerce.

Cependant quelques voyageurs disent que cette ignorance n'est que le partage d'une race particulière de ces habitans, qu'ils appellent Zocotorins, qu'ils disent errans ou Bédouins, vivant comme les bêtes. Il y a des demi-Bédouins, ou quart de Bédouins, selon qu'ils approchent plus ou moins de la civilisation des Arabes. Si les voyageurs n'ont pas été trompés, ou ne trompent pas, il y a chez les Zocotorins, deux coutumes fort singulières qui ont rapport à la naissance et à la mort. Un mari sachant sa femme prête d'accoucher, allume un feu à la porte de sa hute, et déclare à haute voix qu'il donne l'enfant qui va naître à un tel, pour être son père adoptif. Sans doute, il nomme quelqu'un en état de le nourrir. On porte à l'adoptant l'enfant aussitôt qu'il est né : il l'élève, les voyageurs disent, avec la tendresse d'un vrai père; ce qui, cependant, pourroit ne pas être général : on appelle ces enfans, les enfans de la fumée. Il arrive de là, qu'un homme d'un bon naturel, qui n'a pas de lignée, peut se trouver chargé d'une multitude

 $\mathbf{l}$ 

E

fa

di

es de

m

de

de

01

de

se pr

cł

sé

lu

ar

d'enfans; et pour ajouter à la bizarrerie, il n'est pas rare que celui qui s'est ainsi défait de ses propres enfans, en adopte d'autres, et paie l'affection que l'on témoigne aux siens, par celle qu'il a pour ceux qu'il reçoit. Les femmes, dit-on, jouissent du même privilége de déclarer, avant que d'accoucher, à qui elles donnent l'enfant quand il sera né. Est-ce gratification? est - ce restitution? ou plutôt n'est-ce pas une de ces fables ridicules que les voyageurs se plaisent

quelquefois à raconter!

Autre bizarrerie, mais bien cruelle. Les Zocotorins ne mettent point de distinction entre un mort et un mourant. Aussitôt qu'un malade leur paroît désespéré, sans attendre la ressource des efforts que fait quelquefois la nature dans une crise, ils enterrent le moribond, avant qu'il ait rendu le dernier soupir. Il y auroit, disent-ils, de l'inhumanité à le laisser souffrir. Lorsqu'un père de famille se trouve en cet état, il appelle ses enfans, ses femmes, ses parens, ses domestiques, tous ceux avec lesquels il est lié. Il les exhorte à ne jamais abandonner les coutumes de leurs ancêtres, à ne jamais s'allier avec des étrangers, à se venger de ceux qui les outragent, et à ne jamais laisser souffrir un parent,

izarrerie, s'est ainsi en adopte e l'on téc'il a pour , dit-on , de déclaqui elles né. Est-ce ion? ou fables ric plaisent

cruelle. nt de dismourant. oît désesce des efture dans oribond, r soupir. numanité père de il appelle rens, ses esquels il ais abanincêtres, rangers, tragent, parent,

lorsqu'ils peuvent les soulager par la mort. Cette dernière partie de l'exhortation est aussitôt exécutée à son égard. Elle s'accomplit ordinairement en lui faisant avaler une liqueur blanche qui distille d'un arbre, poison dont l'effet est prompt et immanquable. La partie de l'exhortation qui regarde la vengeance, n'est pas pratiquée moins fidèlement: aussi y a-t-il peu de pays où le meurtre soit plus fréquent qu'à Zocotora.

On a cru trouver dans les coutumes religieuses de quelques contrées de l'île, des traces de christianisme, parce qu'ils ont des prêtres, des croix, qu'ils font des processions, et portent des noms de saints. Mais en y regardant de près, on a reconnu que ces croix ne sont que des bâtons croisés, comme ornemens, sans but et sans connoissances religieuses, on a de même reconnu que leurs prêtres ne sont que des ignorans, sans christianisme. Ils font faire à leurs prosélites des processions en l'honneur de la lune, l'objet principal de leur culte. Quant aux noms des saints, ces noms différent tellement de ceux que nous connoissons, que le desir seul de trouver des traces de christianisme à Zocotora, a pu y faire apercevoir quelque ressemblance. Il est

vrai que le mot de Marie est commun; mais dans leur langue, il signifie une femme. Cependant, pour ne rien omettre, il pourroit se faire que cette îleayant été peuplée de Grecs, par Alexandre, à la sollicitation d'Aristote, pour s'emparer du commerce de l'aloès, le christianisme y ait été porté, lorsqu'il s'est étendu dans la Grèce; mais les prétendues traces qui en restent, peuvent à peine être démêlées. Les Zocotorins sont tellement attachés à la circoncision, qu'ils coupent un doigt à ceux à qui les parens ont négligé de faire cette opération, ou qui s'y sont refusés. Ils sont guerriers, assez bien armés. Quoique dans une île, ils ignorent absolument la navigation, et n'ont que de misérables radeaux pour la pêche. Il seroit cependant bien étonnant qu'ils n'eussent pas du moins quelques barques, ne fût-ce que par imitation de celles qui abordent chez eux pour le commerce.

## MADAGASCAR.

Madagascar, la plus grande île du monde, après celle de la Nouvelle-Hollande, est accomp gnée d'autres îles, à des de Sai pro est dor tro cou pre tem rad eur mer D'a per dan de min gée Les un dée sor

des

col

et

mmun; fie une mettre. yant été re, à la mparer hristia-'il s'est prétenuvent à inssont cision, qui les opéra-Ils sont )uoique ment la érables cepenent pas fût-ce ordent

île du e-Holîles, à

des distances différentes. On a déjà parlé de Bourbon et de l'Isle-de-France. Sainte-Marie est très-fertile, et la plus proche de la grande île, et Rodrigue la plus éloignée dans l'océan. Madagascar est située le long de l'Afrique. On lui donne huit cents lieues de tour. Le détroit entre l'île et le continent s'appelle le Canal de Mosambique. C'est le plus court chemin pour l'Inde, celui que l'on prend ordinairement, à moins que la tempête n'en écarte. Il y a de bonnes rades, et de bons havres. Les premiers européens qui ont formé des établissemens à Madagascar, sont les Français. D'autres ont abordé dans cette île; mais personne n'a pénétré si avant qu'eux dans le pays. Il y a du fer, de l'argent, de l'or, des pierres précieuses, du soufre, des fontaines salées, des eaux minérales; quelques-unes coulent chargées d'une espèce de poix qui surnage. Les rivières très-nombreuses arrosent un pays fécond en pâturages, et sont bordées de terres propres à la culture. Toutes sortes d'arbres fruitiers croissent sur les colines et les montagnes, produisent des hois propres à tous les genres de construction.

On voit parmi les insulaires des blancs et des noirs. Les premiers paroissent

descendans des Arabes, les seconds se divisent en quatre classes. La principale plus cuivrée que noire, ne tient des nègres ni par les cheveux qu'elle a longs et plats, ni par le visage. On les croit les plus anciens habitans, et indigènes s'il se peut. Les autres classes tiennent plus ou moins du nègre, selon les mélanges. L'île est divisée en provinces, dont quelques-unes sont si peuplées, qu'elles peuvent mettre cent mille hom. mes sous les armes. Les mœurs sans doute ne sont pas uniformes entre tant de peuplades, et dans une si grande étendue; on n'en rapportera que ce qui est plus général, ou qui peut intéresser par sa singularité. Quand aux productions naturelles, dans le règne végétal et animal, elles sont si variées, que la nomenclature seule étonne. Peut-être aucun pays, outre celles qui lui sont communes avec le reste du monde, n'en a autant qui lui sont propres et particulières; vin, huile, miel de dix sortes, gommes, cannes de sucre, poivre, riz, ignames, racines nourrissantes, gingembre, coco, safran, bétel, plantes vénéneuses, odorantes, fibreuses, propres à faire des toiles. Tous nos quadrupèdes s'y trouvent, sauvages et domestiques, et beaucoup que nous n'avons pas,

ai po fo

qu tr ta de

le m au to

pi so ne m

so pu da

et sig

le qu du

d

econds se orincipale tient des le a longs les croit indigènes tiennent n les mérovinces, peuplées, nille hom. eurs sans entre tant si grande que ce qui intéresser produce végétal s, que la Peut-être i lui sont nde, n'en et partiix sortes, ivre, riz, es, ginlantes vé-, propres drupèdes

estiques,

ons pas,

ainsi que les insectes, les oiseau, les poissons, dont les rivières et les côtes fourmillent.

La province de *Matotane* est le siége de la superstition, quoiqu'il n'y ait ni temples ni mosquées; mais les prêtres, qui sont en même-temps médecins, astrologues et devins, gratifient les habitans, pour de l'argent et des présens, de petits billets chargés de caractères arabes, ou d'autres inconnus. Ceux qui les reçoivent, les renferment précieusement dans un sac de cuir qu'ils portent au col. Avec cela, la pluie, les vents, le tonnerre, la mort même, n'osent les approcher. Ils bravent la force des poisons, les slèches de leurs ennemis qui ne peuvent ni les blesser, ni piller leurs maisons, ni brûler leurs villages. Ce sont des préservatifs universels. Les prêtres de Matotane, très-renommés dans la confection de ces amulettes, en vendent aux autres provinces.

Les peuples de la baie d'Antongil, et leurs voisins, portent un nom qui signifie descendans d'Abraham. Ils observent le sabat et la circoncision. On ne leur voit pas d'autres pratiques judaïques: elles se seront perdues ou confondues; car on les croit réellement Juifs d'origine. Ils sont fort gais, et portent,

les hommes ainsi que les femmes, ce caractère jusques dans leurs travaux. L'agriculture est leur occupation favorite. Leurs femmes se distinguent des autres de l'île, par leur sagesse et leur réserve. Non loin de leur pays, deux curiosités naturelles attirent l'attention. L'Anramatico, grande plante, dont les fleurs ont la forme d'an vase avec son couvercle. Elles sont pleines d'eau, et en contiennent environ quatre pintes. Le Fone, espèce de porc-épic de la grosseur d'un chat, est très-bon à manger, ne fait pas moins de vingt petits à la fois, et se cache en terre d'une manière extraordinaire. Il creuse d'abord deux pieds tout droits, puis deux ou trois pieds en biais, et remonte jusqu'à demi-pied de la superficie, y fait un logement, demeure cinq ou six mois sans nourriture, et en sort aussi gras qu'il y étoit entré. La chair de cet animal est fort recherchée.

Les espèces de singes sont très-variées à Madagascar. Il en est une qui exerce particulièrement l'attention des voyageurs. Ces singes sont barbus, grands, forts, vivent dans une espèce de société, et enlèvent quelquesois, dit-on, des né resses.

L'habitude et l'espèce d'obligation

pe pr ga tol cel ils Ils en des

la opar tou foli sur but néo

dai

offi

le

ma nor for me

pie ser

arg

vaux. L'an favorite. des autres leur réys, deux attention. dont les avec son d'eau, et re pintes. de la grosmanger, s à la fois, ère extraeux pieds pieds en i-pied de ent, deurriture, oit entré. recher-

nes, ce ca-

es-variées ni exerce es voyagrands, société, on, des

digation

imposée aux oyageurs de donner aux peuples un caractère national, a fait prononcer que les insulaires de Madagascar sont vindicatifs, traîtres, et surtout cruels. On apporte en preuve de cette dernière qualité, la manière dont ils traitent leurs prisonniers de guerre. Ils goûtent un barbare plaisir à couper en pièces les enfans, à fendre le ventre des femmes enceintes, et à les laisser ainsi expirantes. Il ne leur reste plus que de les manger, ce qui arrive, dit-on, dans quelques cantons de l'île, où ils offrent les mains à leurs chefs, comme le mets le plus délicat.

Ils n'aiment que le chant et la danse, la conversation et la promenade leur paroissent insipides. Ils traitent, comme tous les peuples du midi, la dernière de folie; parce que retournant sans cesse sur soi-même, c'est se fatiguer sans but et sans dessein. Aucuns des métiers nécessaires à la vie ne leur manquent; mais ils les exercent différemment de nous, et pour les procédés, et pour la forme, et pour la manière des habits, meubles et ustensiles. Leurs ouvriers, comme ceux de l'Inde, travaillent des pieds autant que des mains. Les pieds servent aux ouvriers en fer, en or, en argent et en bois, d'étaux pour assujétir

q

61

qu

pc fai

pa

m

esi

ter

gra

lei

il a

s'il

 $\mathbf{d}$ ' $\mathbf{\epsilon}$ 

leu

ho

ve

da

fice

tin

plu

vel

da

Al

 $\mathbf{be}$ 

((

((

re

les pièces, aux potiers de roue, aux tisserans, fileurs, couturiers et autres, de moyens pour hâter et perfectionner leurs ouvrages. L'agriculture n'est point pénible dans ce fortuné pays. Les campagnes d'une année à l'autre se couvrent d'herbes épaisses, le soleil les sèche, ils y mettent le feu, remuent ces cendres, y déposent leurs graines, qui germent promptement et abondamment. La pêche, la chasse, ne sont pas difficiles. Comme on vit aisément, ils se traitent souvent entre eux. Le chant et la danse sont toujours du festin. Le chant n'est pas sans harmonie, ni la danse sans régularité dans les mouvemens.

Etoffes de fils, d'écorces ou de plantes, tissues d'or et d'argent, ou brodées, diversement appliquées sur le corps, chaînes, brasselets, coliers, boucles d'oreilles, sont les habillemens et ornemens des deux sexes. La poligamie la plus étendue est permise. Chaque homme prend autant de femmes qu'il en veut et qu'il peut en entretenir. Les femmes, de leur côté, ne se contentent pas d'un mari : elles ont toujours deux ou trois galans, et quittent souvent l'époux pour l'amant. Les filles, en cela, ne dégénèrent pas de leurs mères; avec cette promiscuité si autorisée, il est étonnant

ne, aux tisautres, de
autres, de
autres, de
autres, de
point péLes came couvrent
sèche, ils
es cendres,
ni germent
ent. La pêdifficiles.
se traitent
et la danse
chant n'est
danse sans

ns. u de planu brodées. le corps, boucles ns et orneoligamie la uehomme 'il en veut s femmes, t pas d'un x ou trois poux pour e dégénècette proétonnant

qu'il se fasse des mariages. La cérémonie en est si simple qu'il en reste à peine quelque mémoire. Plus de solennité pourroit favoriser la fidélité. La danse fait partie des funérailles. Les hommes, parens et amis, commencent les premiers à se lamenter auprès du mort qui est entouré de bougies. Pendant ce temps, les femmes et les filles dansent gravement. Elles viennent pleurer à leur tour, demandent au mort pourquoi il a quitté la vie, s'il n'y étoit pas bien, s'il n'avoit pas assez d'or, d'argent, d'esclaves? Elles retournent ensuite à leur danse pendant les questions des hommes, reviennent, dansent de nouveau, jusqu'à ce qu'on emporte le corps dans la sépulture. On y fait des sacrifices, dont la plus forte partie est destinée au diable, qu'on craint beaucoup plus que Dieu. Ces offrandes se renouvellent de temps en temps, sur-tout dans les circonstances embarrassantes. Alors celui qui offre s'approche du tombeau, et dit : « Toi qui es à présent « avec Dieu, donne-moi conseil sur « telle outelle affaire». Donc ils croient à l'immortalité de l'âme.

La même langue se parle dans toute l'île, mais la prononciation est différente; ce qui a un air de dialecte,

quand on n'y regarde pas de bien près. La base de cette langue est l'Arabe, mêlé de Grec. Ils écrivent de droite à gauche. Le papier est beau ; ils le fabriquent comme nous, par épaississement d'écorces torturées et fondues. Le commerce se fait par échange. Les métaux, or et argent, mais non monneyés, servent d'intermédiaires. On en coupe par approximation, à la valeur de ce qu'on vent avoir, et rarement ils se trompent. La guerre se fait par surprise. Ils marchent par des routes inconnues, rampent, se cachent et tombent comme des bêtes féroces sur leur proie. Comme elles aussi, ils renversent, massacrent, dérnisent. A la cruauté, ils ajoutent l'incendie. Ils ont de toutes sortes d'armes. La danse joue encore ici son rôle. Pendant que les hommes sont en campagne, les femmes dansent jour et nuit, ne mangent ni ne couchent dans leurs maisons: celles qui ont le plus de penchant à la volupté, ne voudroient pas se permettre la moindre liberté, dans l'idée que leur mari ne manqueroit pas d'être tué ou blessé.

Ces insulaires croient à un Dieu qui a créé le ciel et la terre, et qui est l'auteur de tout le bien, et à un diable auteur de tout le mal, qui a beaucoup de compale vo ga no lu Jé to lei da rit

cre ter gir de tra

qui

tier Jui circ l'île mê mé soie

de : ami per ien près. l'Arabe , droite à le fabriissement Le coms métaux, yés, seroupe par ce qu'on rompent. Ils mares, ranıt comme e. Comme assacrent, ajoutent bries d'arson rôle. t en camir et nuit, lans leurs is de penroient pas té, dans ueroit pas

Dien qui a st l'auteur auteur de e compagnons. Ils le craignent beaucoup plus que Dieu, et le mettent avant lui dans leurs prières. Si on ajoute foi à quelques voyageurs, on croiroit que les Madagascars ont une connoissance entière de notre religion; le péché d'Adam, le déluge, la virginité de Marie, la mort de Jésus-Christ. Ces voyageurs ont trouvé tous ces faits dans la conversation de leurs prêtres, mêlés seulement de fables dans lesquelles il faut chercher la vérité; mais il paroît au contraire, que ces fables sont le fondement de leur croyance, et que les vérités qu'on a prétendu y trouver, sont le fruit de l'imagination des voyageurs, qui, pénétrés de leurs principes, ont cru les voir retracés dans quelques traditions ambigues, ou quelques rits analogues à ce qu'on pratique dans la religion chrétienne. Ces insulaires seroient plutôt Juits, par le respect qu'ils portent à la circoncision. Elle se pratique dans toute l'île, avec le plus grand appareil, le même jour. Il y a beaucoup de Mahométans: mais de quelque religion qu'ils soient, tous les insulaires ont beaucoup de foi aux devins, aux sorciers et à leurs amulettes. Il leur manqueroit une superstition, s'ils n'avoient pas des jours heureux et malheureux.

#### ILES ÉPARSES.

Iles Com-

Les îles Commores, situées à l'entrée d'une issue du canal de Mozambique, sont, suivant les meilleures relations, au nombre de cinq. Inégales pour la grandeur, qui va de dix à quarante et cinquante lieues de circuit, et semblables pour la fertilité. On ne rassemblera que les singularités en productions et en mœurs, sans spécifier rigoureusement à laquelle île elles appartiennent. Leur riz devient violet en bouillant. Les habitans d'Augazia ne laissent pas voir leurs femmes aux étrangers sans la permission du sultan. Le gouvernement est aristocratique.Les femmes y participent.Ceux de Juanni sont nègres, hospitaliers, simples, francs, sansambition, et fort indolens. Leurs femmes font tout, pendant qu'ils fument et mâchent le bétel. Les rois vivent familièrement avec leurs sujets, sans morgue ni distinction, autre que celle de rendre la justice. Ils brûlent le diable en effigie, ne pouvant faire mieux. L'endroit où un homme est mort, est pour eux un lieu d'horreur qu'ils fuient.

ca qu l'î l'îl de

pe no ne et

a é n'a ave son

dan sur pap *Mo* 

teri

ceu

An y a ont dan son

y an à gr à l'entrée ambique, relations, es pour la arante et et semblassemblera uctions et reusement ent. Leur t. Les has voir leurs ermission est aristopent.Ceux spitaliers, on, et fort tout, pent le bétel. avec leurs tion, autre e. Ils brû-

avant faire

omme est

d'horreur

Il y a entre le continent et Madagascar, plusieurs petites îles désertes, qu'on nomme par leurs productions, l'île des Lapins, l'île des Daims, l'île des Brebis. On a mesuré les queues de quelques-unes, qui se sont trouvé avoir vingt-neuf pouces de diamètre, et peser trente-quatre livres. L'île qui les nourrit et les engraisse si fort est sablonneuse, ne produit que des broussailles et n'a point d'eau douce.

Sainte-Hélène, dans le grand océan, a été déserte. L'Ascension est stérile, n'a ni herbe, ni eau, mais un bon port, avec abondance de tortues et de poisson. Il y a dans les rochers un lieuqu'on nomme le Bureau de poste, parce que ceux qui yabordent, y laissent une lettre dans une bouteille bouchée. Ceux qui surviennent la cassent, pour retirer le papier, et en mettent une autre. Saint-Mathieu est déserte: elle offre des terres propres à la culture.

Plus voisines du continent sont les îles Annohon, fertiles et assez peuplées. Il y a un gouverneur Portugais. Les nègres ont aussi un chef. La Sainte-Trinité est dans le golfe éthiopique. Les habitans sont petits. Les voyageurs, dit-on, qui y arrivent d'âge et de tournure propres à grandir ne croissent plus. L'air est mal

sain, souvent chargé de brouillards, dont on n'évite la malignité qu'en se renfermant. Ils ont les récoltes de fruits doubles, mais rachètent bien cet avantage par les maladies cruelles dont ils sont tourmentés. Ce plateau de douze heues à peu-près de circuit, produit de bon sucre que les nègres façonnent. Les Portugais qui font une partie de la population, se disent chrétiens catholiques : ils le sont autant que le permettent leur ignorance et leur superstition. Le gouverneur portoit le superbe titre de Vice-roi, quand les Hollandais ont pris ce poste très - important pour le commerce. Les habitans de Cacombo articulent mal une langue très-pauvre. Voilà tout ce qu'on en sait. A l'île du Prince, les insulaires vont nuds, excepté le chef et les femmes. Celles-ci ont pour parure une couronne de fleurs sur la tête, une croix au cou, et à la main un coutelas recourbé, comme les amazones. Les habitans de Fernand-Lopez sont sauvages. On les dit traîtres, féroces, barbares, peut-être parce qu'ils se défient beaucoup des Européens, et qu'ils ne les laissent pas aborder prendre de grandes précautions.

p é C

pe na éc

fai y s'y

so. vig qu

ne en Fl

et v en Il s

sa des

### ILES DU CAP VERT.

uillards, qu'en se de fruits cet avan-

dont ils de douze

produit de

nent. Les

de la po-

s catholi-

e permet-

perstition.

perbe titre

andais ont

t pour le

Cacombo

ès-pauvre.

A l'île du

ds, excepté

ci ont pour

urs sur la

la main un

es amazo-

nd-Lopez

aîtres , fé-

arce qu'ils

opéens, et

order ns

ns.

Les îles du Cap - Vert, ainsi nommées, parce qu'elles gissent entre le Cap-Blanc et le Cap-Vert en Afrique, plus près de celui-ci dont elles sont éloignées de cent onze lieues à peu près. Quand les Portugais les découvrirent, elles étoient désertes : peut-être ne l'avoient-elles pas toujours été. Ils les ont peuplées. Mayoa une excellente saline naturelle. L'eau y entre comme par une écluse entre deux rochers, et le sel s'y fait de lui-même. Son terrain est sec. Il y a trois petites villes. L'air est sain. On s'y porte bien. La stérilité de l'île oblige de vivre sobrement. Les habitans n'en sont pour cela ni moins grands, ni moins vigoureux. Il y a un gouverneur nègre qui tient sa commission du gouverneur général Portugais. La mer abonde en poissons, sur-tout en dorades. La Flamingo, gros oiseau habite les marais. et vole au loin ; son nid est fait de boue en cône, dont la pointe reçoit les œufs. Il s'accule contre le cône, et étend sa queue sur les œufs. S'il les couvroit deson corps, il les écraseroit. Bonaviste,

Tom. 7

Belle-Vue, ains nommée parce qu'elle présente un belaspect du côté de la mer; l'île de Sel, son nom indique sa nature et sa propriété. Saint-Nicolas a deux ports et le bonne eau. Saint-Vincent est diffic le à aborder; on y charge des cuirs, dépouilles de boenfs sauvages. Sainte - Lucie, haute, montueuse et très-boisée. Saint-Autoine a une montagne comparable au pic de Ténérisse pour sa hauteur. Les nègres fontavec les vaisseaux qui passent, uu commerce utile de fruits. L'île de Feu prend son nom d'un volcan : elle porte des vignes. Brara presque déserte. Enfin, Saint-Jago ou Saint-Jacques, une des plus grandes îles du Cap-Vert : elle peut avoir trente lieues de tour : c'est la plus considérable et la mieux cultivée : il y a gouverneur, evêque, une ville assez grande, nommée Praya, avec un bon fort qui désend le port. Une autre plus considérable, qui est la capitale, nommée comme l'île Saint-Jago. Elle abonde et fait un grand commerce en coton; elle est d'ailleurs très-fertile pour tout le reste: on estime ses chevaux. Dans toutes ces îles, les curés sont en même temps médecins, chirurgiens et apothicaires, chargés également de la cure des corps et des ames.

po lo

av El

sea

Ca

fill

ces

ziè

bit

par

con

aut

e qu'elle la mer; a nature a deux Vincent arge des auvages. nense et ne mon-Ténériffe it avec les ommerce rend son es vignes. , Saintdes plus elle peut est la plus ée: il y a ille assez

nommée abonde et ton; elle r tout le ux. Dans

ec un bon

autre plus

s et apole la cure

en même

#### ILES CANARIES.

Le plaisir que l'on sent après un jour brûlant, lorsqu'on respire l'air frais d'une soirée agréable, les voyageurs l'éprouvent, quand ils passent de la fournaise des îles d'Afrique, au-delà du Cap-Verd, dans la délicieuse température des îles Canaries, que les anciens ont nommées îles Fortunées. On dit que le nom de Canaries leur vient des Cananéens, qui y ont trafiqué. Ils y trouvèrent sans doute, ce que nous y trouvons encore, d'excellens fruits, pour leur rafraîchissement après leur longue navigation. On ne savoit s'il y avoit déjà du riz, qui abonde à présent. Elles donnent du brai pour les vaisseaux, et ces jolis oiseaux, nommés Canaries ou Serins, que les jeunes filles associent à leur solitude.

Quand les Portugais s'établirent dans ces îles, au commencement du quinzième siècle, ils y trouvèrent des habitans dont on ignore l'origine. Tous parloient la même langue qu'ils ont conservée. Elle ne ressemble à aucune autre. Leurs mœurs, leurs habitudes, leur religion, étoient à peu près les mêmes dans les différentes îles. Leur nombre dans la grande Canarie alloit à trente mille, et dans Ténériffe, à quinze mille hommes, femmes et enfans, gens barbares , dit-on ; cependant leur férocité ne leur suggéra pas des châtimens plus rigoureux pour des Espagnols qui les avoient mal traités, et s'étoient laissé prendre, que de leur faire garder leurs troupeaux. Ils se nommoient encore Guanches, étoient d'une taille gigantesque, qui s'est rapetissée, d'une singulière adresse à lancer des pierres, avec une roideur égale à celle d'une balle de mousquet. Leurs autres armes étoient des bâtons aiguisés en pointe, durcis au feu, ou garnis d'une corne. La poligamie étoit permise. A chaque renouvellement de chef, qui arrivoit par la mort du précédent, un certain nombre de jeunes personnes de l'un et de l'autre sexe, se sacrificient en son honneur, pour rendre son règne heureux. Le dévouement de ces victimes étoit récompensé par les faveurs que le monarque répandoit sur leur famille. Les Guanches étoient actifs, naturellement guerriers, très-agiles, gravissoient sur les rochers, sautoient de l'un à l'autre à de grandes distances, à l'aide

b

m be

OI

ça ça

il

01

ce pl

pc

uı.

au nu

de

10

rès les . Leur alloit à quinze s, gens ar féi oâtimens nols qui nt laissé er leurs encore giganune sinpierres, le d'une es armes pointe, e corne. chaque arrivoit a certain e l'un et en son rne heuvictimes rs que le famille. aturellevissoient e l'un à à l'aide

d'un bâton, se tenoient sur l'extrémité la plus avancée des pointes du roc, pourvu qu'ils pussent seulement y placer l'orteil du pied. On n'étoit pas sûr d'eux quand on les enfermoit dans des tours ; ils savoient escalader l'intérieur, se balancer au dehors, et franchir les obstacles. Ils parlent très-vîte leur langue naturelle, et prononcent sculement des dents et des levres. Le peu qui reste de cette nation est chrétien, à cause

de l'inquisition.

Palma a à peu près vingt-six lieues de tour. Il s'y trouve un volcan dont les irruptions ne sont point rares. Un tremblement de terre les précède ordinairement. Elle a une jolie ville, donne de bon vin ; il est très-recherché. Ferro, ou l'île de Fer , par laquelle les Français font passer leur premier méridien, comme les Hollandais par le Ténériffe; il n'ya ni fontaines, ni puits, ni rivières, on n'apporte point d'eau d'ailleurs, et cependant plus de huit mille ames et plus de onze mille quadrupèdes en sont pourvus suffisamment. Tous les jours, un arbre ressemblant à un chêne, venu au milien de l'île, se couronne d'un nuage qui distille le long des feuilles et des branches, une eau fort claire, qui tombe dans une auge de pierre, jusqu'à

la concurrence de vingt tonneaux. Ce phénomène unique est attesté par les voyageurs, dont quelques - uns disent l'avoir vu. Il est contredit par un seul, « qui n'est philosophe, disent les au- « teurs, qu'en ce qu'il est incrédule ». Ce fait est bien étonnant; cependant il n'est point impossible, et tout ce qui n'est pas impossible, et est certifié vrai par des gens sages et de bon sens, on peut le croire. Mais les voyageurs se rendroient plus croyables en mettant plusieurs arbres et plusieurs réservoirs au lieu d'un.

Gomère produit des cannes de sucre et du vin. Les insulaires conservent la communauté des femmes, non qu'ils n'aient chacun la sienne; mais ce seroit être incivil, que de ne pas la prêter à celui qui la demande. Aussi c'est toujours le fils de la sœur qui hérite. Ténériffe, célèbre par son Pic, ou montagne, qu'on aperçoit à plus de trente liques en mer. C'est un volcan d'où partent des cendres, des pierres et des layes enflammées. Son cratère est nommé par les Espagnols, le Chaudron du Diable. Les Guanches y placent leur enfer. C'est dans Ténérisse que se trouve le plus grand nombre de ceitte nation qui ont survécu à la destructon opérée

le lu

pe gra qu tou le r

tre

credis Le le p got

le

fon frei une fille min l'eat

elle jenr emb et co

aux

par les s. disent in seul, les au-édule ». pendant it ce qui rifié vrai ens, on geurs se mettant éservoirs

de sucre rvent la n qu'ils ce seroit prêter à est toue. Ténéu monle trente l'où pars et des tnommé tron du ent leur etrouve e nation opérée:

par les Espagnols. Ils y ont une ville habitée par eux seuls. On y peut entendre parler leur langue, qui a quelque analogie avec celle des Maures de Barbarie. Ils reconnoissent un être suprême, qu'ils croient bon et compatissant. On sait par leurs traditions qu'ils avoient un roi. Ils lui juroient fidelie. Leurs lois étoient peu nombreu reepté pour les grands crimes, ient de punition que la honte, contiment pénible, tourment inséparable de celui qui fait le mal. Leurs monarques n'avoient d'autres palais que ceux que la nature a creusés dans le sein des rochers. On y distingue encore les Cavernes royales. Le consentement mutuel suffisoit pour le mariage, et la répugnance ou le dégoût autorisoient le divorce; d'ailleurs le respect pour le sexe étoit une loi fondamentale, qui n'étoit jamais enfreinte sous peine de mort. Ils avoient une espèce de baptême ; c'étoit une jeune fille du voisinage qui étoit priée de l'administrer au nouveau né en versant de l'eau sur la tête. Par cette cérémonie, elle contractoit alliance. L'éducation des jennes gens étoit toute physique. Ils embaumoient les morts. Cette fonction et cet art étoient réservés aux prêtres et aux prêtresses, chacun pour son sexe.

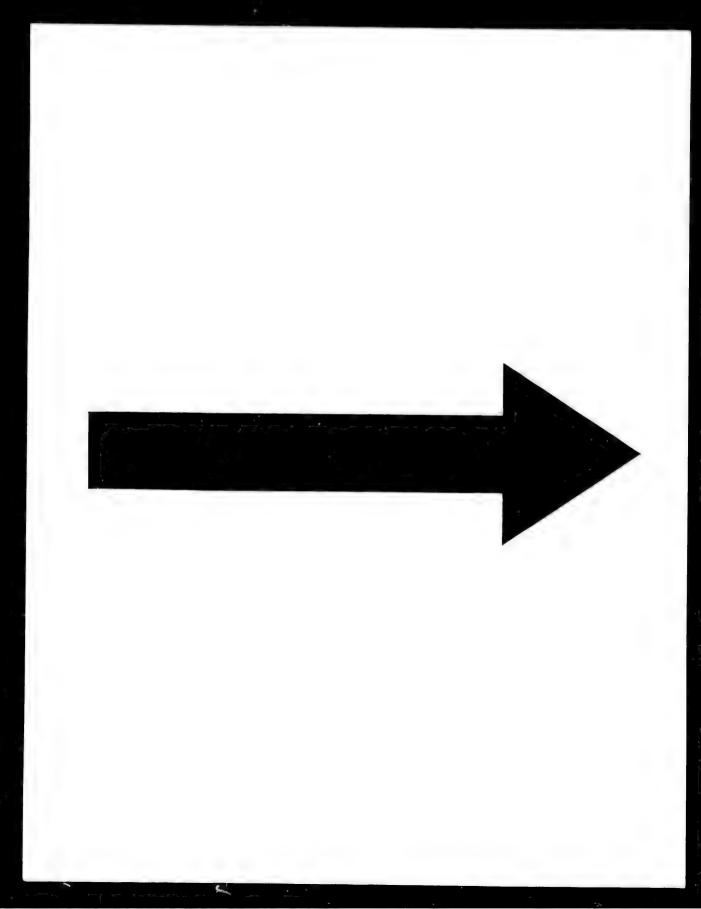



# **IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)**



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

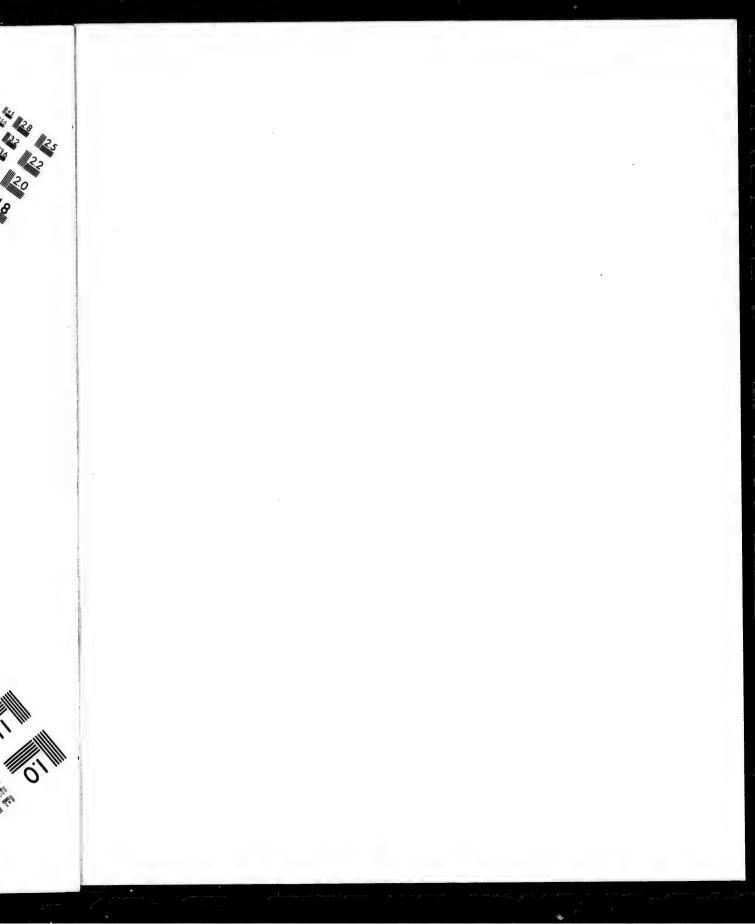

Leurs vêtemens habillent, cachent et ornent. Il n'est point étonnant que Ténériffe fût la principale habitation des Guanches. C'est peut - être pour les fruits, les bocages, le parfum de l'air, les heureux sîtes, le séjour le plus enchanté de l'univers. La grande Canarie s'appelle aussi Palma, du nom de sa capitale. Elle rivalise avec Ténériffe pour la fertilité et les agrémens. Fuerte, Ventura, Lancerole, sont deux îles assez grandes, accompagnées de quatre plus petites, Sainte-Claire, Graciosa, Rocca et Abgranza.

n ti

q

er H

pi pl

le sû

ro

tu

ric

m d'i

po

sai

## MADÈRE ET LES AÇORES.

Madère et Porto Santo sont presque directes au débouquement du détroit de Gibraltar, mais à une grande distance dans l'Océan. La première a environ quarante lieues de tour. Elle est célèbre par son bon vin, et la saveur des fruits, dont ont fait, à l'aide des sucreries qui s'y trouvent, les meilleures confitures du monde. Le clergé y est très-riche. Quand il y a plusieurs filles dans une famille, elles marchent deux à deux devant la mère, le visage cou-

cachent et et que Técation des es pour les en de l'air, et e plus en de Canau nom de carénériffe en s. Fuerte, et deux îles et de quatre Graciosa,

ÇORES.

sont present du déine grande première a tour. Elle et la saveur l'aide des meilleures ergé y est sieurs filles phent deux isage cou-

MADÈRE ET LES AÇORES. 465 vert d'un grand voile, le cou nud, les épaules découvertes. A côté d'elles chemine gravement un homme d'âge, avec l'épée, le poignard et le chapelet; mais cette formidable escorte n'empêche ni les œillades, ni les signes et ce qui s'en suit. Les auteurs donnent la dernière touche à ce tableau, en disant que tous les vices, et principalement l'incontinence, règnent dans toutes les conditions. Les Portugais y sont plus fiers qu'ailleurs. Le moindre valet marche en cérémonie, avec l'épée et le poignard. lis ne servent à table qu'une longue rapière à leur côte. Les asiles très multipliés rendent les meurtres fréquens. Il ne faut, dit on, car il faut se défier de ces récits, à un assassin que toucher le mur d'une chapelle, pour être en sûreté. Porto Santo est vis - à - vis le royaume de Maroc. Les vaisseaux Portugais des Indes y prennent, des rafraîchissemens.

Il n'est pas encore décidé si les Açores appartiennent à l'Afrique, à l'Amérique ou à l'Europe. Elles sont à une égale distance de toutes ces parties du monde, dans l'Océan Atlantique, et d'une grande commodité aux Portugais, pour les voyages du Brésil. L'air est fort sain. Aucun animal venimeux ou nui-

sible n'y peut vivre. Les matelots, ajoute-t-on, en arrivant, y sont délivrés de toute vermine. Le Pic, égal à celui de Ténériffe, se fait connoître de fort loin. Saint-Michel, seroit un séjour délicieux, si on n'y appréhendoit à tout moment d'être englouti par les tremblemens de terre. Sainte-Marie, environnée de rochers ressemble à un château fortifié. L'intérieur en est trèsfertile. Tercère est aussi naturellement fortifiée. Elle a des racines nourrissantes. des fontaines bouillantes, une qui pétrifie, et fournit en abondance toutes sortes de vivres. La mer qui l'environne est orageuse. La tempête est annoncée par un nuage qui couvre le sommet de la plus haute montagne del'île. On entend dans l'air une espèce de frémissement. Les quadrupèdes prennent un air inquiet, les oisea se cachent. La mer s'agite; il faut fuir au plus vîte, et abandonner cette côte dangereuse. Angra est la capitale de Tercère et de toutes les Açores. Là réside le gouverneur et l'évêque suffragant de Lisbonne. Il y a d'immenses magasins de rechange pour les agrêts. Praia, lieu de commerce, est la plussure rade de l'île. Fagel tire son nom des hêtres, dont elle est couverte. Le cèdre et d'autres bois s matelots, y sont déli-Pic, égal à connoître de eroit un séppréhendoit outi par les inte-Marie. semble à un en est trèsturellement urrissantes. e qui pétrioutes sortes vironne est noncée par nmet de la On entend missement. un air innt. La mer e, et abanse. Angra de toutes ouverneur. sbonne. Il e rechange u de comle l'île. Fadont elle autres bois

estimés n'y manquent pas. Corvo nourrit beaucoup de corbeaux. Enfin Graciosa et Flores indiquent par leur seul nom, les dons heureux d'une nature riante, répandus avec profusion sur un espace de cinq ou six lieues, au milieu de l'uniformité fatigante de l'Océan.

FIN DU TOME SEPTIÈME.